# *image* not available









8-1.E.46

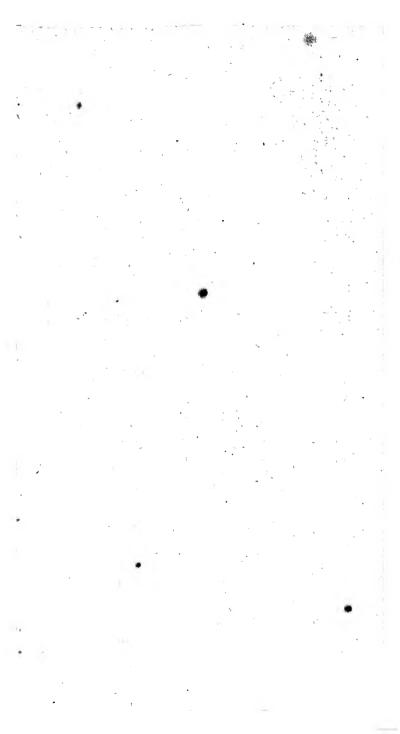

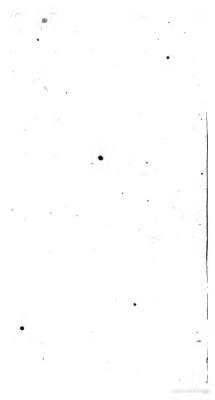

# HISTOIRE

FRANCE,

### HISTOIRE DE

# FRANCE.

SOUS LES REGNES

De S. Louis, de Philippe de Valord du Roi Jean, de Charles V.

Par Monsieur i'Abbl DE CHOISY;
TOME III.

CONTENANT L'HISTOIRE





A PARIS, Quai des Augustins,

Chez DIDOT, à la Bible d'Or.
NYON, Fils, a l'Occasion.

DAMONNEVILLE, à Saint Estienne. SAVOYE, rue S. Jacques, à l'Espérance.

M. D'C C. L.

Avec Approbation & Privilege du Roi.





## AU ROY.



IRE,



Il est presque impossible de travailler à l'Histoire des Rois & des Heros, qu'on ne voie sans cesse l'image de VOTRE

MAJESTE': On croit la voir toute brillante de gloire, non-seulemeut, lorsqu'on décrit des Villes gagnées & des Provinces conquises, où les Princes en personne font des prodiges de valeur, mais aussi lors qu'on represente cette sagesse victorieuse: qui en faisant mouvoir tout au dehors ; demeure paisible & immuable en ellemême. L'Histoire du Roi Charles Cinquiéme, que je viens offrir à VOTRE MAJESTE's est pleine d'actions de prévoyance & de conduite, qui heureusement pour la France se renouvellent de nos jours. Ce grand Prince le plus Sage de vos Prédecesseur se vit seul attaqué de tous cotés & ne s'en étonna pas. Après avoir assuré le dedans de son Royaume, il mit en campagne des troupes nombreuses, & sans sortir du centre de ses Etats, sans quitter Vincennes & Saint Germain, son esprit agissoit par tout & donnoit le mouvement à ses Armées.

Il vainquit tous ses ennemis. E nous esperons, SIRE, qu'après l'avoir surpassé dans la vertu même, qui a formé son caractere, vous le surpasse rez encore dans le bonheur de ses Victoires.

Mais, SIRE, ce qui donne une joie sensible à tous vos peuples, & particulierement à ceux qui regardent les choses humaines avec des yeux éclairés par les lumieres de l'Evangile, c'est qu'ils savent, qu'au milieu des armes, vous conservez un esprit de paix, & qu'au fond de votre cœur, vous déplorez les malheurs qui accompagnent toujours les guerres même les plus justes; Vous n'avez eu en vûe, que la Sûreté de vos Etats . & le rétablissement d'un Roi vetre allie, qui n'a perdu deux de ses Royaumes, que pour avoir voulu rendre la liber: é aux veritables fideles: Aussi la justice de la guerre que vous

### EPITRE

iv

foutenez, fait-elle cette tranquilité heroïque, que nous admirons aujourd'hui, & pendant que toute l'Europe se ligue contre Vous, Vous paroissez inebranlable, presque sûr des évenemens

Plasse au Seigneur Dieu des Armées de vous donner la victoire sur tous vos Ennemis, ou plusos plasse au Dieu de Paix, de les fairerentrer en eux-mêmes, qu'ils s'apperçoivent de leurs veritables interêts, & qu'après quelques vains efforts, ils viennent vous reconnostre encore pour l'Arbitre & le Pacisticateur de l'Europe. Je suis avec un prosond respect,

SIRE.

DE VOTRE MAJESTE',

Le très humble, très-obéissant à & très-sidele sérviteur & sujet l'Abbé de Choisy.

# 

### AVERTISSEMENT.

Avois résolu de vous donner la suite des guerres, que les Anglois ont faites en France pendant cent cinquante ans, depuis le Regne de Philippe de Valois jusqu'à Charles VII. Ce morceau de notre Histoire, qui n'est pas le moins beau, m'avoit paru assez négligé , quoique la Bibliothéque duRoi& laChambre des Comptes soient remplies de Manuscrits de ce tempslà. J'avois même dans ce dessein faire imprimer commencé à l'Histoire de Philippe de Valois, & celle du Roi Jean; mais une Autorité superieure m'ayant engagé à faire la vie de faint vj AVERTISSEMENT.
Louis, il a falu interrompre
mon travail, & je le reprens
aujourd'hui en vous donnant
l'Histoire du Roi Charles Cinquiéme. J'ose vous assurer que
je l'ai faite avec soin sur les Manuscrits que je cite à la marge,
en sorte que ceux qui voudront
vériser que leques faits qui leur
paroîtront nouveaux, le pourront faire aissement.

Des Gens d'esprit & d'une prosonde capacité m'ont dit plusieurs sois , que j'avois eu tort d'insérer dans les Histoires que j'ai données au Public , des pieces originales que j'ai trouvées manuscrites dans la Bibliothéque du Roi , & qu'il valoit mieux sans interrompre le fil de la narration , les faire imprimer à la fin du Volume en maniere de preuves. J'avois cru que quand ces sortes de Pieces

AVERTISSEMENT. vii font importantes, qu'elles font connoître les mœurs d'un siecle, & qu'elles ne sont pas trop longues, on pouvoir pour les rendre utiles en les faisant lire, les faire entrer dans le corps de l'Histoire, puisqu'il est certain que les renvoyer à la fin , c'est proprement les replonger dans l'oubli, d'où elles 'viennent de fortir, la plupart des Lecteurs contens ou fatigués de la lecture d'un Ouvrage, ne s'amusant gueres à en aller chercher les preuves. Ces raisons m'avoient paru bonnes jusques ici, & je m'y étois laissé conduire; mais enfin je céde à l'autorité de Gens plus habiles, & vous trouverez à la fin de cette Hiftoire quelques Traités de Paix, & un Extrait de l'Inventaire des Meubles, Bagues & Joyaux du Roi Charles le Sage ; viij AVE RTISSE ME NT. ce qui merite assurément votre curiosité.

J'ai trouvé les avis fort partagés sur les Sommaires des Livres ; les uns en veulent , & difent qu'ils servent à éclaircir les matieres, & qu'on y a recours quand on veut trouver quelque chose à point nommé: les autres prétendent qu'ils ne sont bons qu'à oter le plaisir de la surprise. Je crois pour décider la question, qu'il faut des Sommaires à ceux qui veulent lire pour apprendre, & qu'il n'en faut point à ceux qui ne regardent la lecture que comme une occupation agréable; Ainsi pour contenter tout le monde, j'ai fait des Sommaires de chaque Livre, mais je les ai mis tous ensemble à la fin du Volume, persuadé que ceux qui les aiment se youdront bien donner

AVERTISSEMENT. ix la peine de les y aller chercher. Au reste je dois ici rendre justice au R. Pere Menestrier Jesuire, à qui le public est redevable de tant de beaux Ouvrages; il avoit fait avant moi plusieurs découverres sur l'Histoire de Charles Cinquieme, entre autres l'hommage que le Duc de Bourbon rend au Roi pour le Comté de Clermont, & l'entrevue de la Reine Jeanne avec sa Mere la Duchesse Douairiere de Bourbon ; Et comme il a bien voulu que je me servisse de son travail pour l'embellissement du mien, je

me crois obligé à lui en témoigner publiquement ma recon-





### HISTOIRE

DE

CHARLES CINQUIE'ME ROY DE FRANCE.

### LIVRE PREMIER.



A mort du Roy Jean arrivée à Londres le 8. d'Avril 1364. n'apporta pas 8. Avril un grand changement aux 1364.

affaires de France; on plaignit la definée de ce bon Roi, qui contre l'avis de ses Enfans & de tout son Conseil avoit absolument voulu retourner en Angleterre; les peuples l'aimoient à cause de sa boné, les



gens de guerre en l'accusant de se 1364. laisser trop emporter à son courage, racontoient des prodiges de sa valeur, & tout ceux avec qui il avoit eû quelque chose à traiter, ne pouvoient se lasser de parler de sa bonne foi; vertu si rare parmi les hommes & si peu connue des plus grands. Princes. Mais insensiblement on se consola de sa perte; la manière de gouverner du Roi Charles Cinquiéme son fils aîné & son successeur rétablit le Royaume en peu de tems : Ce Prince, qui a si bien mérité le nom de Sage en se conduisant par des maximes toutes contraires à celles de son pere & de son ayeul, répara avantageusement toutes les fautes qu'ils avoient commises : sans s'exposer aux hazards de la guerre, qu'il faisoit presque toûjours par ses Lieutenans, il prit des Villes & gagna desBarailles dans fon Cabinet : admirable dans le choix de sesMinistres & de ses Généraux, ses ordrés furent tofijours bien exécutés, il connoissoit à fond la capacité de tous ceux dont il se servoit, & les employant

DE CHARLES V. Liv. I. 3 chacun felon fon genie, il ne manquoit jamais de réuffir dans ses entreprises, soit qu'il fasût faire des Traités soit qu'il fasût conduire des Armées.

A son avenement à la Couronne, il trouva le Royaume démembré par le Traité de Bretigni, le trésor toutà-fait épuifé par la rançon du Roi Jean, les Provinces exposées à la licence des gens de guerre, qui n'étant point payés le croyoient en droit de piller impunément ; & malgré tant de maux dont la France étoit affligée, la sagesse du Prince chassa les Anglois de la plus grande partie de leurs Conquêtes, remit l'ordre & la discipline parmi les Troupes, rétablit la surêté publique, & rendit aux François le repos & l'abondance, qu'ils ne connoissoient plus depuis long - tems. Il fit de si grandes choses par des moyens doux & faciles sans charger ses peuples, que ceux-ci voyant le bon usage qu'on faisoit des Finances, contribuoient volontiers à toutes les dépenses de l'Etat.

#### HISTOIRE

Dès que le Dauphin Regent eut 1364. appris que le Roi son pere étoit mort en Angleterre, il prit la qualité de Roi , ( les fonctions ne lui en étoient pas nouvelles.) Il manda aux Officiers de son Parlement, aux Gens des Comptes, aux Généraux des Finances, & aux Tréforiers de continuer à faire leurs Charges jusqu'à ce qu'il y eût pouvû, ce qu'il fit le dixseptiéme d'Avril par une Déclaration datée du Château du Goulet, & le vingt-huitième du même mois par une autre Déclaration datée de Paris, par lesquelles il donne à tous ces Officiers des Lettres de Confirmation & les retient pour exercer la Justice souveraine en la Cour de Parlement, Sçavoir pour la grand'Chambre, lors appellée communement Chambre du Parlement , quatre Presidens , quinze Conseillers Clercs & treize Lais. Pour la Chambre des Enquêtes, deux Présidens, vingt-deux Conseillers Clercs & onze Lais; & pour celle des Requêtes , un President, deux Conseillers Clercs & trois Lais, qui font en tout soixante & treize personnes aux gages DE CHARLES V. Liv. I. 5 & manteaux accoutumez, à payer fur leurs quittances par les Tréforiers 1364établis à Paris ou Commis des amandes.

Simon de Bucy étoit premier Prefident depuis l'année 1344. Il avoit fait réparer une des portes de Paris à laquelle fon nom est demeuré, & sa fidelité au service des Rois lui avoit fait mériter d'être continué dans sa Charge. Les trois autres Présidens de grand Chambre étoient Jacques de la Vache, Pierre de Meuille, & Pierre d'Orgemont tous trois Chevaliers. On voit les nom des Conseillers dans les Registres du Parlement. Tous ces Officiers avoit été institués par le Roi Jean ou par Charles lui-même, l'orsqu'il étoit Regent. Mais outre ces Conseillers ordinaires qui avoient des gages, le Roi faisoit quelquefois entrer au Parlement l'Archevêque de Sens, les Evêques de Paris, d'Arras, de Lisieux, de Meaux, de Soissons. de Troïes, les Abbés de Cluni, de saint Denis & de Fescamp, & les quatre Maîtres des Requêtes, qui ordinairement n'y entroient pas. Les A iij

Seances du Parlement étoient reglées, le Connêtable avoit la premiere place, le Chancelier celle d'après, les Presidens ensuite, les Archevêques, les Evêques, les Abbés, les

Prieurs, avec les Conseillers Clercs avoient la droite & les Conseillers

Lais la gauche.

Les premiers soins du nouveau Roi furent de faire rendre les devoirs funebres à un pere, qui l'avoit tant aimé. Il manda au Comte d'Eu & aux autres Seigneurs François, qui avoient suivi le Roi Jean en Angleterre, de faire apporter son Corps en France; on le reçut dans toutes les Villes avec de grandes cérémonies, principalement à Paris, où il sut laissé durant quelques jours en dépôt dans l'Eglise de saint Antoine des Champs, & de-là porté solennellement à saint Denis où il sut mis avec ses Ancêtres.

MS. de six ans, la taille belle, le visage christine agréable un peu long, le front large, les yeux brillans, le regard doux, le nez aquilain, la bouche assez gran-

DE CHARLES V. Liv. I. 7 de, les lévres vermeilles, les cheveux châtains, le tein brun & uni. Il 1364; étoit né au Château du Bois de Vincennes le 11 de Janvier 1338. Il fut fait Dauphin de Viennois en 1349. à l'âge d'onze ans, du vivant de son grand pere le Roi Philippes de Valois, & depuis lui, tous les fils aînez des Rois ont porté le nom de Dauphin. La même année il épousa avec dispense du Pape, Jeanne de Bourbon, Fille de la plus belle Princesse de son tems, Pierre & dont l'esprit, la capacité & la sa-Bourbon. gesse bien au-dessus de son âge étoient encore plus grandes que la beauté. A dix-huit ans il avoit commencé à se mêler du gouvernement pendant la prison du Roi son pere: & quoique dans les commencemens fon naturel doux & facile, & fon peu d'expérience dans les affaires l'eufsent obligé à s'abandonner aux confeils des factieux, qui abusoient de sa jeunesse, il avoit bientot repris toute l'autorité, & s'étoit montré capable de Gouverner un grand Erat. Les malheurs des guerres civiles en le faisant reflechir sur lui-même . &

l'obligeant à faire toutes fortes de 1364. personnages, lui avoient été fort avantageux: né dans la pourpre,il n'en étoit point ébloüi; il avoit éprouvé la mauvaise fortune, & senti plus d'une fois, que les Princes les plus puissans ne sont pas toujours les plus heureux, & que fans la vertu ils ne font gueres plus que les autres hommes. Il eut le Gouvernement de Normandie un peu après que le Roi Jean fut parvenu à la Couronne, & fut quelque tems fon Lieutenant pendant qu'il étoit prisonnier en Angleterre; mais voyant que cette qualité ne lui donnoît pas affez de pouvoir, il se fit nommer Regent par les Etats du Royaume en 1357. & gouverna jusqu'au retour du Roi son pere. Et quand ce Prince malheureux avoit voulu retourner en Angleterre, il avoit déclaré le Dauphin Regent pendant son absence, & lui avoit remis tout le Gouvernement; ainsi le nouveau Roi ne se trouva pas embarassé de la Royauté, il étoit accoûtumé aux affaires, & il commença à agir avec plus de force, quand il se vit DD CHARLES V. Lv. I. 9 revétu de toute l'autorité.

Si-tôt que les funerailles du feu 1364. Roi eurent été achevées avec toute la pompe imaginable, Charles donna les ordres pour se faire sacrer. La cérémonie s'en fit à Reims le jour de la Trinité 19 May: Jean de Craon Archevêque de Reims le facra & fut assisté par Jean de Dormans Evêque de Beauvais Chancelier de France, par Geoffroy le Maingre de Boucicaut Evêque de Laon, qui porta la, fainte Ampoule, par Hugues Poisselot Evêque de Langres, qui portoit le sceptre, & par Gilles de Lorris Evêque de Noyon, tous Pairs de France. Il ne s'y trouva des Pairs séculiers que Louis surnommé de Malain, Comte de Flandres, qui porta l'épée. du Roi pendant la cérémonie. Le Duché de Guienne étoit possédé par Marc. le Roi d'Angleterre, qui suivant le Hist. de traité de Bretigni le pretendoit tenir p. 127. en toute souveraineté. Les Duchés Pairies de Bourgogne & de Norman-Chartes die, & les Comtés Pairies de Cham-Lap pagne & de Toulouse avoient été F. 34. reunis à la Couronne par le Roi Jean,

suivant les Lettres patentes données 1364. au Château du Louvre lés-Paris au mois de Novembre mil trois cens soixante & un, par lesquelles il déclare, qu'il fait la reunion de ces Provinces pour tenir lieu de celles qu'il avoit êté obligé d'aliener en sortant de prifon. Ilest vrai que deux ans après, fon amitié pour Philippe le plus jeune de ses enfans, l'avoit fait déroger à fa Déclaration en lui donnant le Duché de Bourgogne en appanage : mais Philippe n'en avoit pas encore pris possession, & il n'assista point au Sacre en cette qualité. La cérémonie ne laissa pas d'être fort auguste, Louis Duc d'Anjou frere du Roi, repréfenta le Duc de Guienne, Venceslas de Luxembourg Duc de Brabant, frere de l'Empereur Charles IV. & oncle du Roi, representa le Duc de Normandie. Jean Duc de Lorraine tint la place du Comte de Champagne, & Robert Duc de Bar celle du Comte de Toulouse.

Après que le Roy eut été facré, la Reine fut couronnée, & pendant cinq jours que la Cour demeura à DE CHARLES V. Liv. I. 11
Reims, ce ne furent que continuels
divertissemens, danses, festins, tour1364;
nois & courses de bague. Pierre de
Luzignan Roi de Chypre, qui étoit
revenu d'Angleterre, y signala son
adresse & même son courage; car
quelquesois dans ces sortes de conibats à la barrière, inventés pour le
plaisse, on y rencontroit la mort.

L'année suivante le Roy sit reformer le formulaire du Sacre des Rois, & du Couronnement des Reines: & sur le dos du Manuscrit sont écrits de la propre main du Roi les mots suivans: Ce Livre du Sacre des Rois de France est à Nous Charles Cinquième de notre nom Roy de France, & le stimes coriger, ordeiner, curier & istorier l'an 1365.

Cependant Charles le Mauvais Rois de Navarre avoit recommencé ses pratiques ordinaires, & dès qu'il avoit vû le Rois Jean partis pour retourner en Angleterre, il avoit songé à profiter de son éloignement sans s'arrêter aux Promesses qu'il lui avoir faites devant le grand Autel de l'Eglise de saint Denis; les garnisons

#### HISTOIRE

de se Places de Normandie faisoient 1364 des courses sin les terres du Roi & pilloient comme en pays ennemi. Le Dauphin Regent avoit envoyé Bettrand du Guesclin commander en Normandie & lui avoit donné des Troupes pour s'opposer au Na-Hill de Varrois.

Bertrand du Guesclin Gentil-homslin. 14. me Breton, s'étoit signalé dès de sa plus tendre jeunesse dans toutes les occasions où il s'étoit trouvé : encore enfant il se battoit toûjours contre ·fes compagnons, & revenoit le plus fouvent chez son pere, tout déchiré & couvert de sang : Les traits de son visage grossiers & mal formés lui attiroient souvent des querelles, dont il fortoit par une force de corps & une adresse extraordinaire, qui lui donnoient toûjours l'avantage dans le combat. Dabord il s'adonna aux Tournois, qui étoient fort à la mode en Bretagne, & remporta tous les prix qu'il disputa. Mais comme la guerre étoit fort échauffée contre Charles de Blois & le Comte de

Monfort, qui tous deux se préten-

DE CHARLES V. Liv. I. 13 doient Ducs de Bretagne, il fit bientôt parler de lui dans des occasions 1364. plus importantes, & eut de l'emploi dans les Troupes de Charles de Blois, auquel il se trouva attaché par sa naissance. Il surprit étant encore fort jeune le Château de Fougeres, se battit en champ clos au milieu de l'Armée Angloise contre Guillaume Pembrok Chevalier Anglois, & à la quatriéme course lui passa son épée au travers du corps, jetta des Troupes & des vivres dans la Ville de Rennes que le Duc de Lancastre affiegeoit, & l'obligea à lever le fiege. Enfin par son courage & par sa capacité à la guerre il s'étoit rendu en peu d'années si considerable dans son parti, que le Comte de Montfort avant fait dans les Landes d'Evran un projet d'accommodement avec Charles de Blois, l'avoit voulu avoir pour ôtage. Du Guesclin & quelques autres Gentils-hommes Bretons furent alors livrés à Montfort, on commença à estimer de part & d'autre toutes les villes du Duché de Bretagne pour les partager entre les

14

deux pretendans; mais les Arbitres n'ayant pû convenir du prix , le traité avoit été rompu & les ôtages rendus. Le Comte de Montfort avoit retenu du Guesclin contre la bonne foi; il le craignoit, & le vouloit faire passer en Angleterre : il l'avoit donné en garde à Guillaume Feleton Chevalier Anglois? mais du Gueselin ayant trouvé le moyen de se sauver, vint en France. Il apprit que le Dauphin affiégeoit Melun, où la Reine de Navarre s'étoit enfermée ? il y alla&ne se fit connoître que le jour de l'assaut, où après avoir posé une échelle contre le Château, tout percé de coups il fut renversé dans le fossé, & presque accablé sous le débris d'un pan de muraille.LeDauphin, qui étoit présent à l'assaut, avoit voulu connoître un si brave homme pour le récompenser; mais quand il avoit sçu que c'étoit Bertrand du Guesclin, dont on racontoit des choses si extraordinaires, il avoit redoublé de soins & de caresses, l'avoit fait panser par ses Chirurgiens jusqu'à ce qu'il fût parfaitement guéri, & se l'étoit attaché DE CHARLES V. Liv. I. 15 par ses bienfaits en lui affignant de groffes pensions, & lui donnant le 1364. Gouvernement de Pontorson avec le Commandement en Normandie.

Dans la suite Guillaume Feleton avoit fait assigner Bertrand du Guesclin au Parlement de Paris, l'accusant d'avoir rompu sa prison contre sa parole; Bertrand, qui n'entendoit pas les procès, demanda à se battre & offrit de prouver à Feleton, qu'à tort & sans cause il l'avoit retenu prisonnier. L'Anglois ne jugea pas à propos d'en venir-là, & l'affaire su accommodée.

Du Guesclin n'étoit pas demeuré longems inutile. Après avoir pris Mante & Meulan sur les Navarrois, il les avoit tellement ressertés dans Evreux, qu'ils avoient été obligés à demander du secours au Roi de Navarre. Ce Prince inquiet étoit à Pampelune, où il tourmentoit se sujets pour avoir de l'argent & des troupes, il avoit envoyé demander quelques Officiers au Prince de Galles, qui tour le sous de l'argent avoir envoyé demander quelques Officiers au Prince de Galles, qui lui envoya Jean de Grailli Captal ou envoya Jean de Grailli Captal ou

Souverain de Buch Seigneur Gascon;
3364. déja connu pour un vaillant homme
& un bon Capitaine. La pàix étoit
encore observée entre la France &
l'Angleterre, mais elle n'empêchoit
pas que les deux Rois n'envoyassent
leurs alliés des Troupes auxiliaires,
& le Prince de Galles bon Politique n'étoit pas faché, que le Roi de
Navarre fit la guerre en France &
donnât de l'occupation au Roi.

Le Captal de Buch, qui ne respiroit que la guerre, étant allé par l'ordre du Prince de Galles trouver le Roi de Navarre, concerta avec lui les moyens de défendre ses places de Normandie, & après avoir fixé ses desseins s'embarqua sur les côtes de Biscaie avec quelques Troupes Gasconnes & Navarroifes, & vint débarquer à Cherbourg en Cotentin. Il y rassembla les garnisons voisines, reprit quelques Châteaux & s'achemina vers Evreux, menaçant d'aller bien-tôt reprendre Mante & Meulan. & de faire des courles jusqu'aux environs de Paris. Robert Knolles, Gautier Huer, Mathieu de Gournai DE CHARLES V. Liv. I. 17
K Hugues de Caurelée, qui avoient
long tems fervi fous le Roi de Na- 1364,
varre, le vinrent joindre. Comme
le Captal étoit illustre dans le métier
de la guerre & que depuis la Bataille
de Poicliers où il s'étoit fort diftingué, il avoit toûjours fait parler
de lui, le Roi-fit (çavoir à Bertrand
du Guesclin, qu'il avoit en tête un
ennemi redoutable & lui recommanda de faire tous ses efforts pour l'empêcher au moins de reprendre Mante
ou Meulan, qui couvroient Paris.

Bertrand n'avoit point de Troupes en campagne ni d'argent pour en faire, il ne lailla pas d'aller à Rouen, & fit publier que dans un certain tems il iroit combattre les Navarrois. Sa réputation attira beaucoup de gens auprès de lui, le Roi lui envoya le Comte d'Auxerre avec trois cens lances, le Comte de Tonnerre son frere dit le Chevalier Vert, Baudoüin Dannequin Maître des Arbalétriers, Pierrede Villaines dit le Begue, le Vicomte de Beaumont, Thierri de Bournonville, Jean de Cayeux, Oudart de Renti, Guillaume de Graville, Rambures, Villequier, Bethencour

& tous les jeunes Seigneurs, qui 1364. n'ayant point encore vû de guerre n'avoient garde de manquer une si belle occasion. Mais la nouvelle étant venue que le jeune Roi Charles s'alloit faire sacrer, tous les Courtisans étoient rétournés à Paris pour l'accompagner à Reims, oû la cérémonie se devoit faire.

Du Guesclin ne s'étonna point de leur départ, & se crut encore assés fort pour aller attaquer les Navarrois, il sit la revue de ses Troupes auprès du Pont de l'Arche, & ne trouva qu'onze cens hommes d'armes, & quatre mille hommes de pied, mais bien armés & resolus à vaincre ou à mourir. Biaux Seigneurs, fron. de leur dit-il, soyons assurés, si nous suiens trouvés Anglois, vous les

guestim leur une prouvés Anglois, vous les verriés tantôt déconfits & fussent deux contre un, car Dieu qui sçait le bon droit pourquoi nous voudrions combattre, si nous aidera. Il les exhorta enfuite à se confesser, pour se mettre en état de se bien battre, & leur prouva par des raisons convainquantes, qu'il n'y a pas de meilleur moyen

DE CHASLES V. Liv. 19 de ne point craindre la mort.

Il partit le lendemain d'auprés du 1364. Pont-de-l'Arche pour aller chercher les Navarrois, & alla camper auprès du Village de Cocherel à trois lieues d'Evreux. Il envoya des Coureurs pour apprendre où étoient les ennemis; mais fur ce qu'ils revenoient toujours sans rien scavoir, & n'ayant, disoient-ils, rien vû: Ha, chiens de couards, s'écria Bertrand, vous doutés les Anglois vous sçauriez mieux trouver une grande buche ou un coffre bien rempli pour piller les joyaux qui dedans seroient, qui votres ne seroient pas , que de trouver vos ennemis. Làdessus Arnoul de Carnolle surnommé l'Archiprêtre, envoya un Hérault chercher les Navarrois, & leur proposer une conférence. Le Herault les trouva campés sur le chemin d'Evreux, & s'acquitta de sa commission; mais le Captal le renvoya fans vouloir l'entendre, & sur ce que fes Officiers s'en étonnoient. L'Ar-Froif. 1. chiprêtre, leur répondit-il, est si grand vol. 27 8 barateur, que s'il venoit jusques à nous contant jongles & bourdes, il avise-

roit & imagineroit notre force & nos 1364. gens, si nous pourroit tourner à grand contraire: si n'ai cure de ses parlemens. Quand le Herault fut revenu, l'Archiprêtre piqué demanda à Bertrand du Guesclin la permission d'aller reconnoître les ennemis avec fa troupe, qui étoit de trois cens chevaux, & promit d'en apprendre bientôt des nouvelles. Il partit auffi-tôt, & Bertrand demeura campé au même endroit; mais une heure après un Cavalier vint à toute bride, criant, que l'armée Navarroise n'étoit loin, & que dans peu on en verroit les Bannières. Or sus, dit Bertrand, nous aurons aujourd'huy, se Dieu plaît, une noble journée; & sçaura l'en , qui bien s'aidera d'épée & de lance. Il fut pourtant bien fâché d'avoir laissé partir l'Archiprêtre, mais il n'en fit pas semblant, loua Dieu à haute voix. & témoigna tant de joye & de fierté, qu'il inspira au moindre soldat l'assurance de la victoire.

Du Guesclin étoit campé sur le bord de la riviere d'Eure, dans une ptaine bornée par une petite éminen-

DÉ CHARLES V. Liv. I. 21 ce, sur laquelle on vit paroître les Anglois avec la Bannière du Captal 1364. de Buch, élevée & voltigeante en l'air, Le Captal avoit plus de dix mille hommes de bonnes troupes, composées d'Anglois& de Gascons accoûtumés depuis trente ans à battre les François. Il scavoit que le Roi Charles Cinquiéme étoit allé à Reims se faire sacrer,&ne doutoit pas qu'après la cérémonie toute la jeunesse de la Cour de France ne vint joindre l'Armée Françoise; ainsi il lui étoit important de ne point perdre de tems, & de combattre le plûtôt qu'il pourroit. Mais quand il apprit par ses espions, que Bertrand du Guesclin avoit avec lui Curton , Lestrade, Pommiers, & plusieurs autres Gentils hommes de Gascogne, Gascons Hift, de contre Gascons, s'écria-t-il Cap san An- Guestin toni se fretaran. Il jugea à propos de n'aller par si vîte, fit faire alte sur l'éminence, croyant que malgré le défavantage du lieu les François, témeraires & impatiens à leur ordinaire, viendroient l'attaquer, & qu'il en auroit bon marché : Mais les Fran-



cois étoient alors conduits par du 1364 Guesclin, qui sans quitter son poste dit à ses Gens: Attendons ici nos ennemis, ils sont à nous: Je donne au Roi notre Sire à son étreine de sa noble Royauté, celui que l'on appelle le

Captal.

La journée se passa à se regarder ainsi sans rien faire, chacun attendant qu'on l'attaquât. Du Guesclin avoit à dos la Riviere d'Eure, sur laquelle il avoit un pont vis-à-vis du village de Cocherel, dont il s'étoit saissi d'abord, & par où sa Cavallerie alloit au fourage; & le Captal étoit campé sur une éminence, dont la gauche étoit escarpée, & la droite occupée par un bois taillis, où il avoit jetté de l'Infanterie, tous les derrieres lui étoient ouverts, & ses convois venoient d'Evreux sans avoir besoin d'escorte.

Le lendemain à la pointe du jour les deux Généraux furent étonnés de se voir l'un & l'autre au même lieu, ils avoient crû chacun de leur côté, que leurs ennemis se seroient retirés pendant la nuit. Cependant comme

DE CHARLES V. Liv. I. 23 es François manquoient de vivres & ju'ils commençoient à murmurer, 1364. Bertrand fit assembler ses principaux Officiers & leur dit, Biaux Seigneurs cron, de yez bon cœur & hardi, & s'il y a Bert. du ul Couart qui ait doute de sa pel, je lui s. 99. onne congié de s'en aller en sa maison, ar je sçai bien que nous aurons proubainement l'étour. Ils répondirent ous, qu'ils vouloient vivre & mouir avec lui. Il rangea auffi-tôt les roupes en bataille & en fit trois orps'; Il commandoit le premier omposé de Bretons, le Comte 'Auxerre commandoit le second, où ous les Seigneurs François, Norians & Bourguignons se rangerent. le troifiéme ou il n'y avoit que des lascons, fut commandé par Guilume Boüestel. On parla ensuite 'arrêter le mot du ralliement, c'est--dire de prendre pour toute l'Armée cri de guerre de l'un des Seigneurs our se rassembler sous sa Bannière. lusieurs étoient d'avis de prendre our cri Notre-Dame d'Auxerre, pare que le Comte d'Auxerre étoit le lus grand Seigneur de l'Armée, mais

## HISTOIRE

il s'en excula sur sa jeunesse & sur 1364. son peu d'expérience, & fut le premier à crier Notre-Dame Guesclin, ce que tous les soldats repéterent avec ap-

plaudissement.

Quand Bertrand vit toutes choses bien disposées, il envoya offrir la bataille au Captal, qui répondit que cela ne pressoit pas encore, & que quand il le jugeroit à propos, il accepteroit fon deffi, Les choses demeurerent en cet état pendant deux jours.- Les François commencerent à foufrir beaucoup manque de vivres, que les Anglois avoient en abondance, parce qu'ils avoient derriere eux Evreux, & quantité de gros Villages. Enfin Bertrand ne pouvant plus retenir ses troupes, que la faim eût bien-tôt fait déserter, & d'ailleurs n'osant pas aller attaquer les Anglois dans leur fort, il sit semblant de vouloir se retirer, & fit défiler ses bagages par dessus le pont de Cocherel, demeurant toûjours en bon ordre comme pour les couvrir. Il esperoit que les Ânglois le voyant décamper croiroient qu'il avoit peur, & descendroient

DE CHARLES V. Liv. I. 25 Iroient de leur éminence pour le 1364; harger en queue. Il en avertit fes rincipaux Officiers, donna ordre u Conte d'Auxerte de marcher ers le pont de Cocherel, & renea fes troupes de manière, qu'au remier fignal elles pouvoient faire olte face. & artaquer les Anglois : les Navarrois, lordqu'ils feroient escendus dans la plaine.

Dès que Joüel, qui commandoit s Anglois, vit e mouvement des roupes Françoifes; il proposa de s charger dans le tems qu'elles tseroient la Riviere; le Captal Basque de Mareuil & Saqueville trent beau lui dire, que Bertrand avoit pas accoûtumé de fuir, & te c'étoit une ruse de guerre: Joüel, i croyoit la victoire, stre, mit pée à la main, en criant J. Saine sorges, & fit descendre la monta-e pour charger. 1e Captal fut lige de fuivre, & donna le fignal combat.

Quand du, Guesclin le vit desidre de l'éminence, il ne se senpas de joie. Nous tendons à la





rai , dit-il , veci les oifiaux prins. Il 1364. donna auffi-tôt le fignal dont il étoit convenu avec le Comte d'Auxerre, qui n'avoit pas encore passé la Riviere d'Eure, fit sonner les trompettes, & dans un moment ses troupes furent rangées en bataille, & bien loin de fuir marcherent aux Anglois. Le Captal voyant venir les François fit faire alte, & envoya un Herault offrir à Bertrand de lui donner des vivres, dont il avoit befoin , & de le laisser retirer en sûreté. Bertrand répondit au Herault, qu'il n'avoit plus besoin de vivres, qu'il y en avoit affez dans le camp des Navarrois, & qu'il prétendoit fouper dans la tente du Captal. Il marchoit toujours en parlant, & peu après commença le combat, d'abord à coups de trait, & puis à coups d'épées & de haches. Tout fe mela, & bien-tôt les Chefs combattirent de la main comme les simples soldats. Du Guesclin & le Captal se cherchoient par une émulation de gloire; ils estimoient chacun leur somemi, & fo tenant toujours dans!

DE CHARLES V. Liv. I. 27 les premiers rangs, ils exécutoient eux-mêmes ce qu'ils avoient com- 1364. mandé. Les troupes de part & d'autre étoient aguerries; & la plûpart des Officiers combattoient pour la gloire encore plus que pour l'interêt. Or avant mes amis, s'écrioit Guesclin ; la journée est à nous ; pour Dieu Couviegne vous, que nous avons un nouveau Roi en France , qu'aujourd'hui sa Couronne soit hounorée de par nous. Il toit suivi par Olivier du Guesclin on frere par Roland du Bois & par Thibaut du Pont Gentil-homme Breton , d'une taille gigantesque ; jui doué d'une force de corps exraordinaire avoit accoûtumé de se ervir d'une épée de fix pieds de long. Matignon portoit sa Bannière, & ut tué, la Bannière abatue, & aus-- tôt relevée par Olivier de Mauni. e Comte d'Auxerre ; jeune homne, qui n'avoit point encore vû de ataille , le Comte de Tonnerre son rere, dit le Chevalier Vert, le Viomte de Beaumont, & le Begue e Villaines he s'épargnoient pas. Le Captal n'en faisoit pas moins

## HISTOIRE

1564. de son côté, il étoit Soldat aussi-bien que Général, Jean Jouel Capitaine Anglois éclaircissoit les rangs, & se failoit jour à coups d'épée, & le Basque de Mareuil crioit à haute voix : Où êtes -vous allé, Bertrand vous cuidiez à matin avoir trouvé pousfins. Furieux & fier de ne trouver personne qui lui resistat, il renverla le Vicomte de Beaumont , & Baudoüin Dannequin Maître Arbalêtriers de France ; mais le Comte d'Auxerre l'ayant attaqué le blessa dangereusement, & le fit tomber à bas de son cheval. On entendit alors des François criant, qu'il leur venoir du secours : Bertrand crut que c'étoit l'Archiprêtre, qui au bruit du combat en vouloit avoir sa part, cela redoubla le cœur des François, & l'ôta aux Anglois. Il arriva en même-tems qu'un Breton, nommé Eustache de la Houssaye, alla prendre le tour d'un petit bois avec deux cens Lances, & tout d'un coup dans le plus fort de la mêlée vint charger les Anglois par derriere, en criant : Guesclin . Guesclin. Alors le

DE CHARLES V. Liv. I. 29
Captal vit bien qu'il étoit perdit, &
cout blessé ne pouvant plus se son-1364tenir, il se rendit à Bertrand, qui
st sonner la retraire, tous ses ennemis étant en fuite, ou morts, ou
prisonniers.

Mais à peine fut-il défarmé, qu'on ui vint dire, que ceux qu'on avoit oris pour des François étoient des Anglois, qui sans sçavoir ce qui toit arrivé venoient à bride abbaue. Il eut bien-tôt tepris ses armes k remis ses troupes en ordre, & juand les: Anglois, qui n'étoient que cent quarante arriverent, ils se rouverent entourés & défaits presue avant que de combattre. Haa ! Dieu, s'écria Bertrand, je cuidois de rai que ce fût l'Archiprêtre, qui ainsi enist, il nous a tourné le dos au bein moult laidement. Mais un de fes cuvers arriva dans ce moment, & ii dit que des paysans avoient as-1ré l'Archiprêtre, que les Anglois. voient gagné la bataille. & que ir ce faux bruit il s'étoit rétiré du ôté de Roüen.

Quand Bertrand du Guesclin ne

vit plus d'ennemis, il songea aux 1364. prisonniers & les envoya au Château de Roilen. Le Captal de Buch, le Sire de Graville, & Pierre de Saqueville étoient les plus confiderables, on en eut grand soin, & ils furent bien-tôt guéris de leurs blessures. L'Anglois Jean Joël, qui par sa témerité avoit engagé la bataille, fut trouvé encore vivant parmi les morts, & porté à Vernon où il mourut de ses blessures. La nouvelle de la victoire arriva à Reims le lendemain du Sacre du Roi, & y apporta une grande joye. On jugea que le nouveau Regne seroit heureux puisqu'il commençoit bien, & le Roi ne songea plus qu'à retourner incessamment à Paris pour y donner les ordres nécessaires.

wi. 601. Il y fit son entrée le vingt-quatriéme de May à une heure après midi, alla descendre à Nôtre-Dame où il sit se prieres, & de-là au Palais aux acclamations d'un peuple infini, qui s'attendant à être heureux sous son Gouvernement, lui donnoit mille bénédictions. L'Uni-

DE CHARLES V. Liv. I. 21 versité s'étoit assemblée le matin aux -Mathurins, & l'après-dinée le Rec- 1364: teur à la tête des Facultés de Théo-Hift. de logie, de Decrets, de Médecine & Funides Arts, qui y envoyerent chacune 350. leurs Députés, harangua le Roi sur son avenement à la Couronne & lui fouhaita toutes fortes de prospérités au nom de l'Université de Paris sa chere fille. La Reine entra dans la Ville à trois heures après midi, & alla droit au Palais; elle étoit à cheval & d'une si grande beauté, qu'on lui eût rendu les mêmes respects, quand la pompe de sa suite & ses habits tout couverts de pierreries ne l'eussent pas fait reconnoître pour ce qu'elle étoit. Le Prince Philippe frere du Roi & Duc de Bourgogne marchoit à pied à côté de la Reine, & tenoit la bride de son cheval. Elle étoit suivie par la Duchesse d'Orleans, par la Duchesse d'Anjou, & par Madame Marie sœur du Roi, qui épousa depuis le Duc de Bar. La Duchesse d'Orleans étoit ménée par le Comte d'Eu, la Duchesse d'Anjou par le Comte d'Etampes,

## HISTOIRE

& Madame Marie de France par Louis de Châlon & par le Sire de Beaujeu, qui marchoient à pied à côté d'elles, & tenoient la bride de leurs chevaux.

> Le lendemain il y eut au Palais un festin royal; tous les Evêques qui étoient à Paris y furent invités, & deux jours fuivans il v eut dans la cour du Palais des courses de bague, où le Roi de Chypre signala

la force & son adresse.

Quand toutes ces réjoüissances Bert.l.s p. 483. furent achevées, le Roi alla à Rouen & y fit couper le Col à Pierre de Saqueville Gentil - homme Normand son suiet, qui avoit été pris les armes à la main au combat de Cocherel. Il en vouloit faire autant au Sire de Graville, qui n'étoit pas moins coupable, mais il n'osa, de peur que le jeune Graville ne fit mourir par réprésailles le Sire de Laval. qu'il avoit pris prisonnier, ils fu-Hift. de rent échangés. Le Roi donna à Hu-

châillen gues de Châtillon la charge de Maître des Arbalêtriers vacante par la mort de Baudouin Dannequin qui

DE CHARLES V. Liv. I. 33. voit été tué dans le combat. Il déara en même tems Bertrand du 1364. uesclin Maréchal de Normandie : lui donna le Comté de Longue-Bert, du ille. Le Prince Philippe de Navar- Guesclin , qui en étoit Seigneur, étoit 297 ort depuis quelques jours, & du uesclin eut sa dépouille malgré les fforts du Prince Louis de Navarre ui eût été son légitime héritier, si on frere ne fût pas mort dans la ré-, olte. La Donation que le Roi fie Bertrand du Guesclin du Comté de ongueville est datée de S. Denis. 1 France le vingt-septiéme jour de lay 1364. & figuée par Hugues ubriot alors Garde de la Prévôté,

A son retour de Roiten le Roi appliqua uniquement à rendre ses euples heureux, & pour y parveir, il crut qu'il fallost commencer ar entretenir l'union dans la famil. Royale, il avoit trois freres tous n'âge & en état de le bien servir u de lui faire beaucoup de mal. ouis Duc d'Anjou & Comre du saine étoit l'aîne, il avoit étélong-

e Paris.

- tems en ôtage en Angleterre pour 1364 le Roi Jean son pere : il eut alors le Gouvernement de Languedoc; ce qui paroît par une ligue offensive & Ann. de défensive qu'il signa dans Toulouse

lavillede avec Pierre Quatre Roi d'Arragon, contre le Roi de Navarre, & dans la suite il devint Roi de Naples. Jean Duc de Berri le second de ses freres étoit encore en ôtage à Londres. Philippe, depuis surnommé le Hardi, étoit le troisséme. Le Roi son pere l'avoit toujours aimé avec tendresse, parce qu'il ne l'avoit pas abandonné à la bataille de Poitiers : & un peu avant que de retourner en Angleterre, il lui avoit donné le Duché de Bourgogne pour son appanage. Le Roi l'aimoit plus que ses autres freres, tant par une inclination naturelle, que parce qu'en effet il étoit plus vif que les autres, & fembloit plus propre à la guerre. Il n'avoit pas encore pris possession du Duché de Bourgogne, les Ministres du Roi . & la plûpart des grands Seigneurs n'étoient pas d'avis de lui abandonner une Province si impor-

DECHARLES V. Liv.I. 35 tante: Ils représentoient au Roi, qu'à la mort de Philippe de Rou- 1364. vre, dernier Duc de Bourgogne, le Roi Jean avoit reuni ce Duché à la Couronne, avec la clause expresse, qu'il n'en pouroit jamais être distrait pour quelque cause & occasion que ce pût être. La Politique & la raison d'Etat le demandoient ainsi; mais le Roi au commencement de son regné n'osa désobliger un frere, entreprenant, aimé des gens de guerre, & qui n'eût pas soufert patiemment un pareil affront, outre qu'il l'aimoit tendrement, & qu'il avoit un grand respect pour les dernieres volontés du feu Roi; ainsi il confirma la Donation, & le reçut à foi & hommage du Duché de Bourgogne, par ses Lettres patentes signées de sa main & scellées de son sceau, datées du Louvre près Paris le deux de Juin; mais ce fut à condition, que si le Duc de Bourgogne Rerum mouroit sans enfans mâles, le Du-Burg. L. ché seroit reuni à la couronne; les filles étant déclarées incapables d'y succéder. Il lui donna aussi par les

1364 située sur la montagne de sainte Geneviéve, qui de tout tems avoit été possedée par les Ducs de Bourgogne.

Le Duc d'Anjou & le Duc de c. D.f. Berri avoient chacun un appanage considérable; ainsi les trois freres 20. du Roi devoient être contens & fidéles. Il avoit quatre sœurs vivantes, Jeanne femme du Roi de Navarre, Isabelle, qui avoit épousé Jean Galeas Viscomti Duc de Milan. Marguerite Religieuse à Poissi, & Marie, qui seule restoit à pourvoir, & qui le quatre de Juin épousa Robert Duc de Bar.

> Après avoir réglé les affaires de sa famille, le Roi songea aux moyens de soulager ses peuples, que les guerres étrangéres& encore plus les guerresciviles avoient entiérement ruinés. Il n'y en avoit point de plus naturel, & de plus fûr, que de diminuer les impôts, mais comme les dépenses de l'Etat étoient grandes

& nécessaires, il falloit trouver d'ailleurs des fonds pour y subve-

DE CHARLES V. Liv. I. 37 nir. Il fit publier une Ordonnance, qui retiroit tout le Domaine aliené 1364. depuis le Roi Philippe le Bel, excepté les choses données à Dieu & à la ainte Eglise . & d ses freres les Ducs l'Anjou, de Berri & de Bourgogne pour l'entrétenement de leurs Etats. Il renit par-là de grandes sommes dans son Trésor. Le Roi Philippe de Valois à son avénement à la Couronne avoit fait des libéralités extraorlinaires, le Roi Jean toujours malneureux n'étoit sorti d'affaires qu'à force d'argent, & Charles lui-même pendant qu'il étoit Dauphin & Rezent du Royaume, se voyant maîrisé par les grosses Villes, avoit été obligé de s'attacher les grands Seizneurs & la Noblesse, ce qu'il n'avoit pû faire, qu'en leur abandonnant a plûpart des terres du Domaine; Is en avoient joui quelque tems, & n'en ayant jamais rien donné con ne leur faisoit point d'injustice en eünissant à la Couronne ce qui n'en woit été séparé, que par les désorires de l'Etat. Il y réunit aussi l'Hô- Juilles el de faint Paul, dont les Bour- 136438

geois de Paris lui avoient fait pré1364: fent, lorfqu'il leur pardonna l'infulte que le Prévôt des Marchands
Marcel lui avoit faite en faisant masfacrer à ses yeux le Marèchal de
Champagne & celui de Normandie.
La Maison étoit belle, le jardin
spacieux, & le Roi s'y plaisoit fort;
parce que l'air y étoit bon, & que
plusieurs fois il y avoit retrouvé la
fanté après de grandes maladies.

Anc: Ord. V. A.f. 9c.

...Il fongea ensuite aux moyens d'abreger les procès, & fit là-dessus plulieurs Ordonnances. Il vouloit que chacun payat ses debtes & vécût de son bien , & ce fut par ses ordres que le Parlement adressa une Commission au Bailli de Vermandois pour obliger les habitans du Diocèle de Laon par la saisse & vente de leurs biens à le faire absoudre des excommunications, qui avoient été lancées contre eux à l'instance de leurs Créanciers. Ce qui pourroit faire croire qu'alors on ne mettoit point en prifon pour dettes, pullqu'on y em-ployoit l'excommunication, la Commission portant en termes exprès, DE CHARLES V. Liv. I. 39 u'il y avoit des excommuniés deuis dix ou douze ans, qui négligoient de se faire absoudre au méris de la Religion, & au préjudice le leurs Céanciers.

Le Roi, qui souvent ne dédaignoit sas de descendre dans les plus peites affaires, étoit toujours informé les grandes: il voulut juger lui-mêne le differend pour le Comté d'Eu, entre Jean d'Artois & le Comte d'Eampes. Jean fils du fameux Robert l'Artois, qui avoit attiré les Anglois en France, avoit mérité par es services & par sa fidélité, que le feu Roi oubliat la félonie de son pere. Le Roi ne lui avoit pourtant amais voulu rendre le Comté de Beaumont, & les autres biens de sa Maison qui avoient été confisqués ; mais à la mort du Connétable de Brienne Comte d'Eu & de Guines, il lui avoit donné le Comté d'Eu, en laissant seulement le Comté de Guines à Jeanne de Brienne fille du Connétable. Jeanne avoit épousé Louis Comte d'Etampes, fils de Charles de Valois, & coufin germain-

du Roi Jean ; & ce Prince pendant 1364 que Jean d'Artois étoit en ôtage en Angleterre, sétoit mis en possession du Comté d'Eu aussi-bien que du Comté de Guines, comme étant le patrimoine de sa femme. Jean d'Artois étoit revenu en 1362. & avoit fait assigner le Comte d'Etampes. Le feu Roi après avoir examiné l'affaire avoit jugé en faveur de Jean d'Artois, & il ne s'agissoit plus que de l'exécution. Le Roi fit revoir le procès une seconde fois, les parties étoient tous deux Princes de son Sang: & après avoir pris les avis de fon Confeil, il adjugea le Comté d'Eu à Jean d'Artois, & récompenfa d'ailleurs le Comte d'Etampes.

Il trouvoit le moyen de procurer de grands établissemens à tous les princes du Sang, suivant des maximes toutes contraires à celles du Roi Philippe de Valois son grand per, qui ne songeoit qu'à les abaisser, et cette politique lui fur heureuse, puisqu'ils ne manquerent jamais de sidélité ni de courage dans routes les grandes choses, qu'ils entreprirent

DE CHARLES V. Liv. I. 41 c qu'ils exécuterent pour son servie. Ce fut dans cette vue, qu'il man- 1364. la au Duc de Bourbon son beau free de le venir trouver incessamment. Ce Prince étoir petit fils de Louis Cron. de remier Duc de Bourbon petit fils Duc de le S. Louis, il avoit été plus de sept Bourbon. ns en ôrage en Angleterre & n'en toit revenu, qu'en payant cent mile francs d'or pour sa rançon & quaante mille francs pour la dépense, ju'il avoit faite à Londres. Il n'avoit lors que trente ans, beau, libéral, 'esprit doux, cherchant par tout les ournois & les fêtes guerrieres, aimé le ses Vassaux, & depuis quelques ours il venoit d'épouler la fille du Dauphin d'Auvergne héritiére du Comté de Forêts. Le Roi envoya Philippot de Santeiil l'un de ses Ecuyers lui ordonner d'amener à la . Cour la Duchesse sa femme, ce qu'il it aussi-tôt, sçachant bien, que la Reine la receyroit avec joye. Il ne e trompa pas, la Reine la retint ong-tems auprès d'elle, lui donna in logement dans l'Hôtel de faint Paul, & la fit toujours manger à sa

table. Les Reines Douairieres & les 1364. Princesses du Sang y mangeoiene aussi, elle étoit servie par des Gentilsa hommes; & durant le dine , au rap-

Ch. de Pifan , partie , e. 14.

port de Christine de Pisan fille d'un Médecin du Roi Charles Cinquiéme, ily avoit au bout de sa table un Prud'homme, qui racontoit choses vertueuses des tems passés. Le Roi ne songeoit qu'à réjouir la Reine, lui faisoit souvent de petits présens, & ne lui parloit jamais que de choses agréables. Il vouloit qu'elle fût toujours vêtue manifiquement, & se plaisoit à la voir toute couverte de pierreries. Le Duc de Bourbon fit pendant l'hyver les fonctions de fa Charge de grand Chambrier de France, & au printems retourna en Bourbonnois, ou il prit quelques Châteaux, que les Anglois y tenoient encore.

Pendant que le Roi gagnoit le cœur de tous ceux qui le voyoiene un peu familierement, il ne négligeoit pas les affaires générales. La licence des derniers tems avoit fait beaucoup de vagabonds, qui faute d'être employés dans une juste guerDECHARLES V. Liv. I. 43 e couroient les grands chemins . & illoient impunément. 1364.

D'autre côté le Prince Philippe e Navarre avoit ramassé le débris e la bataille de Cocherel, & ravaeoit l'Auvergne avec plus de douze ens Gendarmes. Le Roi pour reméier à ces désordres, donna rendezous à toutes ses troupes auprès de Chartres. Il les partagea en trois orps, le Duc de Bourgogne eut le lus considérable, & demeura dans e Perche & dans la Beausse. Berrand du Guesclin marcha en Cotenin, suivi de tous les Chevaliers Breons & Normans, & bloqua les Nararrois dans Cherbourg. Le troisiéne corps fut donné à Bureau de la Riviere Gentil-homme Breton, qui issigea & prit le Château d'Acquegni près de Mante. Le Sire de la Riviere levé auprès du Roi depuis son enfance, avoit gagné ses bonnes graces : sa douceur & ses maniéres honnêtes le faisoient aimer des Courtisans, ce qui n'arrive gueres à un Favori, tous les emplois agréables ne lui échapoient pas: & comme il avoit

## HISTOIRE

foin des Finances, il ne manquoit 1364 de rien dans toutes ses entreprises, qui réuffitsoient toujours,

Le Duc de Bourgogne entra le premier en action, il avoit seulement cinq ou fix mille hommes, qui suffisoient contre des gens débandés & fans chefs, & prit plusieurs Châteaux où ces voleurs se retiroient, mais lorsqu'il les alloit attaquer dans le pays de Caux en Normandie où ils étoient les plus forts, il eut nouvelle que le Comte de Montbeliard étant entré dans le Duché de Bourgogne avec deux mille Allemans v failoit de grands ravages, & que le Prince Louis de Navarre avoit surpris la Ville de la Charité, passage important sur la Loire, d'où il pilloit tout le Bourbonnois. Il marcha auffitôt de ce côté-là, ne trouva plus les Allemans, qui chargés de butin s'étoient déja retirés dans leur pays, & alla affiéger la Charité, resolu d'avoir à discretion tous les voleurs, qui s'y étoient enfermés, & d'en faire une Justice exemplaire. Robert de Fiennes dit Moreau, Connêtable

DE CHARLES V. Liv. I. 49 le France & le Marééhal de Boucicaut l'y vinrent joindre avec plus de 1364? deux mille Chevaliers. Les affiégés la plûpart vieux soldats se défendirent comme des gens qui n'esperoient point quartier, & le siège eût été fort long, si le Roi, qui avoit besoin de ses troupes ailleurs, n'eût mandé positivement au Duc de Bourgogne de les recevoir à composition. Ils sortirent de la Ville tous à pied avec leurs armes, n'emporterent que ce qu'ils purent porter sur eux, & jurerent de ne servir le Roi de Navarre de trois ans.

Cependant la guerre se rechausfois & le Comte de Montfort, & quoique les Rois de France & d'Angleterre ne s'en mélassent pas ouvertement, ils ne laissoient pas d'yenvoyer de petits secours. Les François étoient pour Charles de Blois, & les Anglois pour le Comte de Montfort. Il avoit été dit dans le traité de Bretigni, que les deux Roisemployeroient Jeurs' offices pour terminer, une guerre, qui avoit déja

fait verser tant de sang. Et effecti-1364. vement les deux Princes prétendans au Duché de Bretagne avoient signé une Tréve à Rennes, & pour faire valoir chacun leur droit, ils s'étoient rendus à Calais, où l'entrevue des Rois s'étoit faite après la paix. Charles de Blois étoit coufin germain du Roi Jean, & le Comte de Montfort avoit époulé Marie fille du Roi d'Angleterre; ainsi tous deux s'attendoient à une grande protection, & tous deux furent trompés. Le Roi Jean qui avoit assez d'autres affaires, n'appuya pas beaucoup les intérêts de son cousin, & Edouard négligea ceux de son gendre. Jean, encore prisonnier, n'osa rien demander pour un autre, & Edoüard ne fut pas fâché que la guerre continuât en Bretagne, afin d'y trouver de l'occupation à ses vieux Officiers, qu'il vouloit toujours tenir en haleine, sans être obligé de les récompenser. On sit pourtant des propositions d'accommodement, le Duc de Lancastre, qui aimoit la paix, s'y employa fort; mais tous DE CHARLES V. Lvi. I. 47
Les projets n'étant pas soûtenus de
l'autorité des deux Rois, qui, à peine 1364en vouloient entendre parler, tout
aboutit à une Tréve. Le Comte de
Montfort su remis en possession de
toutes les Terres qu'on lui avoit
confisquées en France, & prêta au
Roi Jean soi & hommage pour les
Terres de Montfort, de Nevers, de
Retel, & d'Aveines,

La Tréve avoit été depuis continuée de tems en tems, & comme la Bretagne étoit partagée entre Charles de Blois & le Comte de Montfort, qui avoient à peu-près autant de pais l'un que l'autre, chacun étoir demeuré en possession ; toujours fortifiant ses places, & se mettant en état de recommencer la guerre dès que la Tréve seroit expirée. Elle expira à la fin de l'année 1363. Charles de Blois fut le premier en campagne, il avoit marié en 1360. sa fille Marie de Châtillon au Duc d'Anjou, qui lui avoit envoyé des troupes, & tous ses amis de France & de Bretagne avoient fait un dernier effort. D'autre côté le Comte

deMontfortne s'endormoir pas:élevé 1364. dès sa plus tendre jeunesse parmi les gens de guerre, sa mere Marguerite de Flandres Princesse comparable aux plus grands Héros lui avoit mis les armes à la main : il s'étoit trouvé à l'âge de huit ans dans des occasions périlleuses, & avoit appris de bonne heure à mépriser la mort. Sa Mere lui disoit continuellement, que ni sa naissance, ni la protection du Roi d'Angleterre ne le feroient Duc de Bretagne, & que pour y parvenir, il ne devoit compter que sur son épée. Il avoit alors vingt-huit ans bien fait de sa personne, doux, infinuant, flateur, autant que l'état de ses affaires le demandoit. Tous les jeunes Aventuriers de Bretagne étoient pour lui, entre autresOlivier de Cliffon, Tannegui du Châtel, & Olivier de Trésuiguidi. Quantité de Chevaliers Anglois commandés par Jean Chandos l'un des plus habiles Officiers du Roi d'Angleterre , le vinrent joindre, & bien-tôt son Armée fut assez forte pour tenir tête. à son ennemi, Il l'alla chercher à Becherel

.

DE CHARLES V. Liv. I. 49
Becherel, qu'il affiégeoit, & lui envoya offrir la bataille. Charles de 1364.
Blois, qui se sentoit aussi brave que
Montfort, & qui croyoit avoir plus
d'expérience, accepta le dés, & assigna le champ de bataille aux Landes
de Beaumanoir, entre Becherel & le

bourg d'Evran.

Les deux armées s'y trouverent en bon ordre, & le signal du combat s'alloit donner, lorsque les Evêques des deux parris proposerent un accommodement, & enfin le conclurent, obligeant Charles de Blois, quoique le plus fort, à consentir au partage du Duché de Bretagne. Il fut arrêté que la ville de Rennes demeureroit à Charles de Blois, & que Montfort auroit celle de Nantes, tout le reste de la Bretagne partagé également. Ce Traité fut signé à la vue des deux armées le 12. de Juillet 1363. & des ôtages livrés de part & d'autre. Charles de Blois donna les Sires de Léon, de Rais, de Malestroit, de Rochefort, de Rieux & de Beaumanoir, & l'on convint que huit jours après, les Députés de part

HISTOIRE

& d'autre se trouveroient entre Ploër-1364. mel & Josselin, pour travailler de concert à l'entière exécution du Traité.

Ainsi les deux armées se séparerent sans combattre, & furent bientôt dissipées, chacun s'en retournant chez soi dans la pensée que la paix. étoit faite. Mais Jeanne Duchesse de Bretagne, femme de Charles de Blois, ne voulut point ratifier le Traité, & lui manda que du cuir d'autrui il faisoit large couroie, que la Bretagne étoit son héritage, que pendant qu'il étoit en prison else avoit bien sçu le défendre, & finit sa Lettre par males ces mots: Ferez-vous ce qui vous plaide Vitréra, je ne suis qu'une femme & ne p.240. puis mieux, mais plûtôt y perdrois la vie & deux si les avois, que d'avoir consenti à chose si reprouchable. Cette Princesse pouvoit beaucoup sur l'esprit de son mari, quoique boiteuse, elle étoit fort agissante. Charles de Blois se trouva bien embarassé, sa parole donnée si authentiquement

engageoit à exécuter le Traité, & toutefois la considération de sa femme, DE CHARLES V. Liv. I. 51
qui l'avoit fait ce qu'il étoit, l'emporta fur fa bonne foi, & fes Dépu1364, tés qui fe trouverent entre Ploèrmel
& Josselin au jour affigné, déclarerent par fon ordre à ceux du Comte
de Montfort, que la Duchesse Jeanne, seule & légitime héritiere du
Duché de Bretagne, n'en vouloit
faire aucun, & préféreroit toujours
la guerre à une paix si honteuse.

A cette nouvelle, le Comte de Montfort fit grand bruit, & publia des Manifeltes, pour faire voir la justice de sa cause & la droiture de son procédé. Charles de Blois y tépondit seulement, qu'il n'étoit pas le maître. Montfort sans troupes & fans argent pour en lever, avoit peine à recommencer la guerre, & s'en vouloit tenir au Traité fait dans les Landes d'Evran. Il proposa de s'en rapporter à l'arbitrage du Prince de Galles, qui étoit venu à Poitiers pour se mettre en possession des Terres cédées au Roi d'Angleterre par le Traité de Bretigni. Charles de Blois honteux d'avoir été forcé à manquer de parole, ne demandoit

qu'à gagner du tems; & quoique le 1364. Prince de Galles fût beau-frere du Comte de Montfort, sachant d'ailleurs qu'il aimoir la gloire & la justice, il ne sit point de difficulté de le prendre pour arbitre, & se rendit à Poitiers aussift-tôt que le Comte de Montfort. Ils expliquerent leurs raisons devant le Prince, qui ne put les accorder; & après de longues conférences, ils se séparerent plus ennemis que jamais, résolus de décider leur querelle par le droit des armes.

Le reste de l'année 1363. & le commencement de la suivante se passerent sans rien entreprendre de part ni d'autre, mais au mois de Juillet le Comte de Montfort se mit en Campagne, & alla assiéger le Château d'Aurai. Son Armée étoit composée des Bretons, qui étoient dans ses intérêts & des Anglois, que le Roi son beau-pere avoit envoyés à son secours. Hugues de Caurelée, Gautier Huer, & Mathieu de Gournai, qui depuis plusieurs années couroient & pilloient

DE CHARLES V. Liv. I. 53
la France, le vinrent joindre, & equ'il conta plus que tous les au-1364tres, Jean Chandos Connétable de
Guienne l'un des plus renommés
Capitaines de son tems, lui amena
par l'ordre du Prince de Galles deux
cens Archers & deux cens hommes d'armes. Avec ces secours il
continua le siège d'Aurai & se fortisia dans son Camp, ne doutant
point que Charles de Blois ne sit
tous ses efforts pour sauver une place si importante.

En effet dès que ce Prince apprit le dessein du Comte de Montfort, il envoya demander du secours à tous ses amis. Le Roi manda à son frere le Duc de Bourgogne de recevoir à composition la garnison de la Charité, & d'aller incessamment en Bretagne. Il donna ordre en même tems à Bertrand du Guesclin, qui faisoit la guerre aux Navarrois en Basse-Normandie, de mettre seulement ses Places en état de se désendre, & de passer en ter des désendre ; & de passer en ter des désendre ; de passer en et de se désendre ; de passer en ter de se désendre ; de de passer en ter de se désendre ; de de passer en ter de se désendre ; de de Bourgogne occupé dans son pays ; où

il ne faisoit que de s'établir, ne put 136+, y alter. Mais du Guesclin ravi d'aller fervir son ancien Maître, laisse en repos les Navarrois, sur lesquels il venoit de prendre Valogne & Carentan, & marcha en diligence avec ses troupes à Guingamp, où il se trouva au rendez-vous que Charles de Blois avoit marque pour assembler son ar-

avoit marque point anembier fon ar-Hift de mée. Le Vicomte de Rohan & les Bert, de Sires de Léon, de Rieux, de Roche-1-74- fort, de Beaumanoir, d'Ancenix

de Quintin, de la Hunaudaie, de Tinteniac, de Laval, de Dinan, de Coërquen, de Lanion & de Montbourcher, tous Seigneurs Bretons portans, Bannieres y étoient déja arrivés. Le Comte d'Auxerre, & fon frere le Chevalier Vert, le Comte de Joigni, le Begue de Villaines, Philippe de Beaujeu, & plufieurs autres Seigneurs François y arriverent quelques jours après.

Charles de Blois & la Duchesse de Bretagne sa femme étoient à Guingamp, & le dix-neuviéme de Septembre ils firent une revûe générale de leur armée dans les Landes de

DE CHARLES V. Liv. I. Josselin. Il s'y trouva quatre mille hommes d'armes, qui faisoient dou- 1364. ze mille combattans & six mille Ar-

Le Comte de Montfort se fortifioit de son côté, le Sire de Latimer. qu'il appelloit son grand compagnon d'armes, & Guillaume Feleton Chevalier Anglois lui amenerent cent lances. Jean de Harpedanne Gouverneur deFontenai-le-Comte le Sire de Parthenai & plusieurs autres Gentilshommes de Poitou le vinrent aussi trouver par l'ordre du Roi d'Angleterre. Il continua le siége avec vigueur, & pressa tellement les affiégés, qu'ils promirent de le rendre, s'il n'étoient secourus à la Saint Michel. Charles de Blois en ayant été averti décampa de Guingamp & marcha du côté d'Aurai.

Le Comte de Montfort par l'avis de tous ses Officiers envoya un Héraut à Charles de Blois lui représenter encore la paix jurée aux Landes d'Euran, & lui offrir de l'exécuter. Charles répondit sechement, que la Ville & le Château d'Aurai étant du Ciiii

patrimoine de la Maison de Pen-1364. thiévre, appartenoient sans aucune contestation à la Duchesse sa femme. qu'ainsi leComte de Montfort n'avoit qu'à lever le siège d'Aurai & à se retirer, ou que dans quatre jours il falloit donner bataille. La Duchesse ajouta que son mari feroit ce qu'il lui plairoit, mais que pour elle jamais elle ne consentiroit au partage duDuché de Bretagne. On renvoya le Héraut avec cette réponse, & l'ordre fut donné aux Troupes de marcher du côté d'Aurai. Charles monta à cheval & prit congé de la Duchesse, qui lui dit en partant : Mon Seigneur Soutenez mon droit & le vôtre , car ce qui est mien est bien vôtre , & ne pacifiez jamais , finon que le corps du Duché vous demeure. Elle l'embrassa ensuite tendrement, & malgré sa fierté permit au Comte d'Auxerre & au Chevalier Vert de la faluer. Elle Hift, de fit aussi le même honneur au Sire de

Bert. du Léon, qui étoit son proche parent, p. 76. & au Vicomte de Rohan son cousin germain du côté des meres à cause de leur qualité, & même à Bettrand DE CHARLES V. Liv. I. 57
du Guesclin à cause de son mérite
personnel. Elle s'en allaensuite à 1364.
Nantes, & l'armée vint camper à
l'Abbaye de Lanvaux à une lieue
d'Aurai. Les assiégés en témoignerent
leur joie par des feux, qu'ils tinrent
allumés toute la nuit & par le brust

des trompettes.

Dès que le Comte de Montfort vit ses ennemis si près de lai, il leva le siége & quitta ses lignes, qui n'étoient pas assez bien fortifiées pour oser les défendre. Il s'avança fierement quoique son armée ne fût pas si forte que celle de Charles de Blois, & se campa vis-à-vis de lui dans une prairie, un petit ruisseau entre deux. Les deux armées se ranperent en bataille dès le même soir. Bertrand du Guesclin, en qui Charles de Blois avoit grande confiance, partagea ses troupes en trois corps. il commandoit le premier avec celles qu'il avoir amenées de Normandie Le Comte d'Auxerre & le Comte de Joigni étoient à la rête du second. & Charles de Blois suivi des Seigneurs de Bretagne commandoit le

troisiéme. Jean Chandos Connêra-#364 ble de Guienne rangea en bataille les troupes de Montfort, & les partagea aulli en trois corps. Le premier commandé par Robert Knolles, le second par Olivier de Clisson, & le troisiéme par le Comte de Montfort, auprès duquel Chandos voulut combattre pour arrêter son impétuosité naturelle, & l'assister de ses conseils. Il choisit cinq cens hommes pour le corps de réserve, qu'on appelloit alors l'arriere-garde, & en donna la conduite à Hugues de Caurelée. Ce Chevalier accoutumé à combattre au premier rang refusa d'abord un emploi, qu'il ne croyoic pas honorable, mais Chandos qui en connoissoit l'importance, lui dit : Si est-it nécessaire Messire Hugues, que yous ou moi le fassions, avisez lequel vaut le miex.

Les deux Armées ainsi rangées en bataille furent quelque tems à s'obferver, il étoit question de pafer le ruisseau, & quoiqu'il sût gayable par tout, il y avoit du desayantage à faire en présence des enne-

DE CHARLES V. Liv. I. 19 mis un mouvement, qui nécessaire-1364. ment apporteroit quelque défordre parmi les troupes qui le feroient. Dans ce moment-là le Maréchal de Beaumanoir fit quelques propositions d'accommodement de la part deCharles de Blois, & obtint une suspension d'armes jusqu'au lendemain. Ces pourparlers de paix ne plaisoient gueres aux Anglois, la plupart soldats de fortune, qui se vouloient battre, & qui, n'ayant rien à perdre partageoient, par avance dans leur imagination les dépouilles de leurs ennemis. Leur Général Chandos, avide de la gloire, s'attendoit à l'honneur de la journée: & quand le lendemain à la pointe du jour Beaumanoir revint faire ses propositions, Chandos, fans consulter le Comte de Montfort, qui peut-être ne se fût pas éloigné de la paix, répondit qu'il falloit combattre, vaincre ou mourir. Il alla aussi-tôt dire à Montfort, que Charles de Blois vouloit être feul Duc de Bretagne, & par ses fausses réponses irritant les deux Chefs, il les fit déterminer à la bataille.

arier

ntlut

oéles

nes

ıp-

111-

à

oic

en

ие

ιel

Charles de Blois s'y prépara en H.ft. de Chrétien . il entendit la Messe avant le jour, se confessa & communia, persuadé qu'on est plus brave quand on n'a rien sur sa conscience, & qu'on s'est mis en état de rendre compte à Dieu de toutes les actions Bret. 15. de de savie. Le Comte de Montfort de pag. 409. son côté, sçachant combien la justice même apparente a de pouvoir sur l'esprit des peuples, fit lire tout haut. au milieu de son Camp le Traité des Landes d'Euran, & pria ses Officiers. & même les Soldats, de lui dire avec franchise s'il ne s'étoit pas mis à la raison; tous répondirent que sa cause étoit juste, & que pour la défendre ils combattroient jusqu'à la mort. Le Comte aussi-tôt le jetta à terre la baifa; & les larmes aux yeux demanda à Dieu la grace de le fortifier dans le combat, & de faire triompher la bonne cause. Dans ce moment arriva un Courier du Roi, qui mandoit auComte de le venir trouver à Paris, & que comme souverain Seigneur du Duché de Bretagne, il feroit justice aux parties. Montfort

DE CHARLES V. Liv. I. 61
dit qu'il iroit volontiers trouver le
Roi, pourvû que le Château d'Aurai 1364
fût remis entre les mains du Sire de
Clisson, & du Sire de Beaumanoir,
pour le remettre à celui à qui il seroit ordonné. Mais Charles de Blois
qui se voyoit le plus fort, & qui par
toutes ces propositions d'accommodement croyoit que Montfort avoit
peur, ne voulut plus rien écouter, &
suivant l'avis du Comte d'Auxerre,
& contre l'avis de Bertrand du Guesclin, donna ordre de passer le ruisseau, & de marcher aux ennemis.

ıd

On se battit d'abord à coups de traits, les Anglois criant, Saint Georges, & les Bretons, Saint Yves, & Malo au Riche-Duc: mais bientôt on prit les haches, les marteaux d'armes, & les troupes se mêlerent. Olivier de Chisson se trouva vis à-vis du Comte d'Auxerre, ils s'attacherent l'un à l'autre, & se battirent quelque tems; la foule les sépara, ils surrent tous deux fort blessés, & perdirent chacun un œil, sans pour cela quitter le combat; mais Chandos y

étant arrivé abbattit le Comte d'Au-136+ xerre, & le Comte de Joigni déja affoibli par le fang qu'il avoit perdu, les prittous deux prisonniers.

D'autre côté Bertrand du Guesclin suivi de ses Bretons faisoit des efforts extraordinaires, il donnoit les ordres avec prudence, & les exécutoir luimême quand il étoit nécessaire avec toute la valeur d'un soldat déterminé. Son cheval avoit été tué d'abord, & lui par terre presque seul s'étoit désendu contre une foule d'ennemis, jusqu'à ce qu'Eustache de la Houssaire lui est donné le sien. Le Maréchal de Beaumanoir le secondoit de toutes ses forces, & après un combat affez cepiniàtre il venoit de tuer Thomas de Cantorbie beau-frere de Chandos.

Mais les deux Princes, pour qui rant de braves gens sacrissoient leur vie, ne s'épargnoient pas; Charles de Blois animé par la justice qu'il croyoit être pour lui, perçoit les rangs, & renversoit tout ce qui s'opposoit à fon passage. Il apperçut un Chevalier couvert d'une Cotte d'armes semée

DE CHARLES V. Liv. I. 63 d'Hermines aux armes de Bretagne, & crut que c'étoit le Comte de Mont-1364. fort : poussé par l'envie de terminer la guerre tout d'un coup, il attaque ce Chevalier avec furie, & après quelque résistance il le renverse mort par terre. Il crut alors être défait de lon ennemi, mais il vitun moment après le véritable Comte de Montfort, qui ce jour-là par une superstition Astrologique n'avoit pas voulu porter ses armes ordinaires. Il y avoit plus de Hift. de huit cens ans que Merlin fameux Guesclin Aftrologue Anglois avoit fait des 84. Prophéties, où l'on trouvoit tout ce qu'on vouloit, Montfort s'étoit imaginé que l'avenir y étoit marqué clairement, que le Duc de Bretagne devoit être tué dans la bataille, & pour tâcher d'éviter une si malheureuse destinée il avoit fait prendre ses armes à ce Chevalier , à qui Charles de Blois venoit d'ôter la vie. Raffuré par cet événement, qui sembloit le mettre-à couvert du péril, dont les Astres le menaçoient, il s'avança fierement, & le combat commença entre les deux rivaux, Els étoient tous

deux braves, & animés par l'intérêt 1364. par la gloire, leur querelle eût été bien-tôt décidée, si les Chevaliers qui les suivoient, ne se fusient jettés entre deux. On se battit de part & d'autre avec tout le courage qu'inspire la présence & le périt de son Prince, l'Enseigne du Comte de Montfort fut abbatue par le Chevalier Vert; & déja Charles de Blois se croyoit vainqueur, lorsque Hugues Caurelée, qui commandoit le corps de réserve des Anglois, se mit de la partie, renverfa avec fes troupes fraîches les François déja fatigués, redonna du cœur aux Anglois, & fue cause du gain de la bataille. Charles de Blois tout blessé & porté par terre, se défendit jusqu'à la derniere extrémité, tous les foldats l'abandonnerent, mais tous les Seigueurs de Bretagne se firent tuer auprès de lui, & pas un ne quitta son rang, tant qu'ils le virent combattre; enfin sa Banniere avant été renversée : un Chevalier Anglois se jetta sur lui, & lui plongea un poignard dans le fein.Il fentit bien alors quesaderniere

DE CHARLES V. Liv. I. 65 heure étoit venue, & s'écria: Vrai

Dieu, pardonnez-moi la mort des bon-1364, nes gens qui ci meurent pour moi. J'ai chromble guerrie long-tems contre ma volonte, Er Bert, du par l'enhortement de ma femme qui touf-p.166, jours m'a donné à entendre que j'avois Hiff, de bon droit.

Ainsi mourut sur le champ de ba- Ann. de taille Charles de Blois, de l'illustre Piré p. Maison de Châtillon sur Marne, 271. le plus bel homme de son rems, doux, complaisant, toujours d'une humeur égale, & naturellement porté à la paix, qu'il n'osa jamais faire, de peur de désobliger sa femme, · Princesse altiere, qui fut cause de fon malheur. Il aimoit la Musique, faisoit des vers François, ne levoit qu'à regret quelques impôts sur ses peuples, qu'il regardoit comme ses enfans; au reste brave Soldat, grand Capitaine: & ce qui est bien plus digne de louange, bon Chrétien, faifant des mortifications sans qu'on en sçût rien, portant la haire & le cilice, préserant toujours le bien de la Religion à toutes les grandeurs humaines.

Il ne reftoit de l'Armée Françoi1364: fe, que le Corps commandé par
Bertrand du Guelcliir, qui n'avoit
pu être enfoncé. Bertrand n'avoit
jamais combattu fi vaillamment;
mais quand il eut à foutenir toute
l'Armée de Montfort, il falut plier.
Chandos lui manda que Charles de
Blois étoit mort, & y vint lui-même
criant: Rendez - vous, Messire Bertrand, rendez - vous, la journée n'est
pas vôtre. Il se rendit, & aussi-tôt
tout mit bas les armes.

Dès que le Comte de Montfort ne vir plus de résistance, il sit élever sa Banniere pour rassembler ses Troupes. On lui dit que Charles de Blois avoit été tué, mais il n'en voulut croire que ses propres yeux. Il alla lui-même sur le champ de bataille chercher son corps, & quand il l'eut vû tout percé de coups & couvert de sang: Ha, mon Coussin, dit-il en pleurant, je regrette bien que vous sets venu à cette male sin. & pleus à Dieu que vous sus sets venu à cette male sin. & pleus à Dieu que vous sus sets venu à cette male sin. & plans qui se venu sus sets venu à a cette male sin. Chandos qui se trouva la, prit la parole, & lui dit:

DE CHARLES V. Liv. I. 67
Allons. Monsigneur, ne pouvez avoir
votre Cousin en vie Er le Duohé tout 1364.
ensemble. remerciez Dieu & vos amis,
vous avez gagné une belle journée. de
laquelle sera parlé à cinquens ans d'ici.
Le Comte sit enlever le corps de
Charles; & l'envoya aux Cordeliers
de Guingamp, qui l'entertrerent dans
leur Egilse; & dans la suite on rapporta de tous côtés, qu'il s'y faisoit
tant de miracles, qu'on parla de le
mettre au nombre des Saints.

La Bataille d'Aurai fut donnée dans la prairie auprès de la ville d'Aurai le 29 de Septembre ; il y demeura trois ou quatre mille hommes du côté de Charles de Blois. Les Sires de Rieux , de Rochefort , du Pont, de Tournemine, de Dinan, de Montauban, de Koermen, de Kergolai, de Boisboissel, & de Kaergoet furent tués à ses côtés. Il y eut aussi quantité de prisonniers, dont les principaux furent Bertrand du Guesclin, le Comte d'Auxerre, le Comte de Joigni, le Maréchal, de Beaumanoir, le Begue de Villaines, & les Seigneurs de Rohan, de Leon,

de Laval & de Rais, qui furent tous
1364 envoyés à Bordeaux, le Comte de
Monfort ne les voulant pas mettre
à rançon, de peur qu'irrités de leur
défaite ils ne recommençassant la
guerre.

Le lendemain le Château d'Aurai fe rendit, & le Comte de Montfort sit publier, que pendant trois jours chacun auroit la liberté de reconnoître les morts, & de les enterrer. Il marcha ensuite à Vannes, qui lui ouvrit

les portes.

La nouvelle de la bataille d'Aurai & la mort de Charles de Blois fut portée presque en même tems à Paris & à Londres, & y fut reçue d'une maniere bien différente. Le Roi d'Angleterre en fit faire des seux de joye, & se faisoit conter par celui que le Comte de Montfort lui envoya, tous les grands saits d'armes de Jean Chandos & des autres Chevaliers Anglois. Mais la Cour de France en parut consternée, le Roi vit tout d'un coup tous les avantages que le Roi de Navarre son en nemi déclaré en pourroit tirer; &

DECHARLES V. Liv. I. 69 quoique la paix de Bretigni subfistat encore, il s'y faisoit tous les 1364. jours tant d'infractions de part & d'autre, qu'il étoit aile de prévoir qu'elle ne dureroit pas long-tems, & qu'en cas de guerre leRoi d'Angleterre tireroit un grand secours d'un Duc de Bretagne paisible & absolu dans son Etat. On jugeoit aisément que le Comte de Montfort, après la mort de son Compétiteur au Duché de Bretagne, s'empareroit bientôt de tout le pays, & tous les jours on apprenoit que les villes lui ouvroient les portes, & se rendoient sans résistance, ce qui n'étoit point arrivé pendant vingt-trois ans de guerre, les Villes & les Gentils-hommes de Bretagne étant demeurés fidelles dans le parti qu'ils avoient embrassé; mais après la bataille d'Aurai, qui paroissoit une décision, tout le monde se soumettoit au Vainqueur.

La Duchesse Veuve de Charles de Blois étoit à Nantes, quand elle apprit qu'elle avoit tout perdu: elle aimoit fort son mari, & encore plus sa grandeur, & ce coup imprévu ne la

trouva point préparée à le soutenir; 1364. elle perdit connoillance, & fut quelques heures sans sçavoir quel parti prendre. Sa Famille étoit composée de trois garçons & de deux filles, lesdeux aînés étoient en ôtage en Angleterre pour la rançon de leur pere, qui n'avoit point été payée, & le cadet encore enfant étoit auprès d'elle. Sa tendresse lui sit craindre d'abord, qu'on ne l'enlevât d'entre ses bras pour le livrer à son ennemi, ell'envoya sur le champ au Duc d'Anjou son gendre, qui étoit à Angers. Ce Prince averti de son malheur l'avoit prévenue; il lui manda, qu'il se rendoit le protecteur de ses enfans, qu'il avoit encore assez de troupes, d'argent & de courage pour les Soutenir dans leur mauvaise fortune: qu'il les regardoit comme ses freres, & que le Roi ne les abandonneroit pas dans une affaire, où il avoit lui-même un si grand intérêt. Il ne se contenta pas de paroles, & envoya publier par toute la Bretagne, qu'il y entreroit au printems avec une armée capable de la

DE CHARLES V. Liv. I. 71 conquerir. Le Roi envoya donner les mêmes affurances à la Duchesse. 1364.

Il n'avoit pourtant pas envie de recommencer la guerre, les peuples étoient épuisés, & la France avoit besoin de quelques années de paix. Il s'appliquoit sur toutes choses à faire rendre la Justice, & voulut être présent à l'ouverture du Parlement, qui se fit selon la coutume le douziéme de Novembre. Il y tint son Conseil dans la Grand-Chambre, les Conseillers étant en Robes noires à l'ordinaire, ce qui paroît différent du lit de Justice, où ils sont tous en Robes rouges, & où les Seigneurs des Enquêtes & des Roquêtes (on les nommoit ainsi) étoient toujours appellés. Le Roi ne se mit point dans son siège haut, qui est le lit de Justice; on lui avoit préparé un fauteuil en bas, au dedans du parquet : les Princes du fang & les Pairs de France étoient placés suivant leur ordre, dans les bas siéges. On y fit plufieurs reglemens pour l'administration de la Justice, & il fut arrêté que les Conseillers entreroient de bonne

heure, que les amandes seroient em-1364 ployées à faire chanter une Messe tous les Matins dans la grande Salle du Palais, & que le reste seroit distribué à l'Hôtel-Dieu. Le Roi sit appeller au Conseil l'Evêque de Beauvais Chancelier de France, l'Archevêque de Sens, les Evêques de Chartres & de Lisieux, & plusieurs Abbés qu'il avoit amenés avec lui.

> Le Comte de Montfort achevoir cependant la conquête de la Bretagne, il avoit pris Jugon, Redon & Dinan. & il ne restoit plus que Kimper en Baise-Bretagne, qu'il alla assiéger. Le Duc d'Anjou vit bien qu'il n'y avoit point de tems à perdre, & vint à Paris, pour presser le secours qu'on lui avoit promis. Le Roi, à qui les enfans de Charles de Blois faisoient pitié, avoit assez envie de les secourir; mais tous les Ministres s'y opposoient. Jean de Craon Archeveque de Rheims, & Pierre le Maingre dit Boucicaut, Maréchal de France, qui avoient la principale part dans les affaires, lui représentoient continuellement,

DE CHARLES V. Liv. I. 73 continuellement, que le fort des ar-. mes avoit décidé le procès de Bre- 1364. tagne: qu'au reste l'affaire examinée de nouveau, & sans faveur, n'étoit pas sans difficulté, que la cause des mâles étoit favorable dans un Royaume, où les femmes ne succédent point : qu'on se souvenoit encore des malheurs que l'affaire du Comte d'Artois avoit attirés sur la France: qu'il faudroit recommencer une guerre longue & difficile, & qui entraîneroit infailliblement la rupture avec l'Angleterre: qu'à peine les peuples commençoient à respirer des maux soufferts depuis vingt ans; que le Roi de Navarre & les pillars répandus par tout le Royaume l'incommodoient affez; que si l'on pouffoit à bout le Comte de Montfort à présent Duc de Bretagne, il acheveroit de se lier avec le Roi d'Angleterre, déja son beau-pere, & lui feroit peut-être hommage de son Duché; au lieu que si le Roi vouloit le reconnoître, en l'obligeant à donner quelque récompense aux enfans du mort, il se remettroit dans

fon devoir, & se souviendroit enfin 1364 qu'un Prince, comme lui de la Maison de France, ne pouvoit trouver son honneur & sa sureté que dans un attachement inviolable au service du Roi.

Ces raisons bonnes en elles - mêmes étoient appuyées fortement par le Sire de la Riviere, qui avoit la confiance particuliere du Roi, & qui étant chargé du soin des Finances n'avoit garde de conseiller une guerre; qui les auroit bien-tôt épuisées. Le Duc d'Anjou ne pouvoit rien dire au contraire, qui ne parût foible & oppose à l'interêt de l'Etat. Ainsi le Roi nomma l'Archevêque de Rheims & le Maréchal de Boucicaut pour aller trouver le Comte de Montfort, & lui faire des propofitions d'accommodement.Boucicautpassoitpour le plus habile politique de son siécle, on l'accusoit même d'être plus redoutable dans le Cabinet qu'à la tête d'une armée, ce qui avoit donné lieu aux Vers fuivans.

Biet. 16.

Par trop miex vaut en un affant

# DE CHARLES V. Liv. I. 75

Sainiré, que ne fait Boucicaut;
Aussi vaut miex en un Traité
Boucicaut, que ne fait Sainiré.

64.

Les Ambassadeurs partirent incesfamment, & trouverent le Comte de Montfort au Siège de Kimper, qu'il continuoit malgré la rigueur de la saison. Il écouta leurs propositions, & se voulant donner le tems de consulter le Roi d'Angleterre sur une affaire si délicate, il répondit aux Députés, qu'il recevoit avec respect les paroles d'un grand Roi,& qu'il y feroit attention; mais qu'en faisant un siège, où il falloit se battre tous les jours, il seroit difficile de faire un traité, que la négociation demandoit un tems plus tranquille, qu'il les prioit d'aller à Rennes où ils seroient bien traités, & que dès qu'il se seroit rendu maître de la Place, il les iroit trouver pour faire ce que le Roi souhaitoit. Il manda aussitôt au Roi son beau-pere les propositions avantageuses, qu'on sui faifoit, & ce Prince content de ses victoires passées & des avantages,

qu'il avoit trouvé dans le Traité de 1364: Bretigni, lui conseilla de s'accommoder à quelque prix que ce fût, pourvû que le Duché de Bretagne lui demeurât tout entier. Ainsi aptès avoir pris Kimper, le Comte de Montfoit manda à l'Archevêque de Rheims & au Maréchal de se trouver à Guerrande, où il prétendoit passer les fêtes de Pâque. Il ne manqua pas de s'y rendre au commencement du Carême, & nomma aussi-tôt des Commissaires, pour faire la paix. Ce furent Olivier de Clisson, qu'il qualifie dans ses Lettres Patentes, son cher Compagnon, & Guillaume Sire de Latimer. La Duchesse Jeanne, Veuve de Charles de Blois y avoit envoyé l'Evêque de S. Brieux, le Sire de Beaumanoir & le Sire d'Acerac, avec pouvoir de traiter en son nom. Il s'assemblerent dans l'Eglise de S. Aubin de Guerrande en présence de l'Archevêque de Rheims & du Maréchal de Boucicaut: Ambassa-Hift. de deurs de France, & eurent bien de la Bret. L. peine à convenir. Enfin après avoir eu plus de trente Conférences, les esprits DE CHARLES V. Liv. I. 77 s'échaufferent de part & d'autre & tout fut rompu le jour du Vendredi 1364s St. Les Plénipotentiaires sortirent de l'Assemblée dans la résolution de se séparer pour toujours, mais le peuple les en empécha en demandant la paix la paix par des menaces & par des larmes. Le Comte de Montsort attendri & peut-être intimidé, prit le parti de se relacher sur beaucoup de choses, pourvû qu'il demeurat seul Duc de Bretagne: les Plénipotentiaires se rassemblerent, & le dou-1365. 2iéme d'Avril la paix sur conclue.

Les principaux articles du Traité 118. de furent, que le Comte de Montfort L. 6. p. feroir reconnu vrai & légitime Duc 114. de Bretagne; que toutes les Villes, Places & Châteaux de la Province lui feroient remis: Qu'il entteroit en, possession de toutes les Terres & Biens généralement quelconques; possession de la Duchesse Jeanne veuve de Charles de Blois renonceroit en bonne forme, pour elle & pour ses enfans, à la succession de Bretagne: Qu'elle porteroit sa vie

Dilj

durant le titre de Duchesse, que 365 le Comté de Penthievre & autres Terres de Bretagne, à elle échues par succession de pere & de mere, sui demeureroient, ainsi que le Vicomté de Limoges; que le Comte de Montfort lui affigneroit à elle & à ses descendans, dix mille livres de rente à prendre sur ses Terres de France; & une pension viagere de trois mille livres. On convint de plus que le Prince Henri fils aîné de Charles de Blois, qui étoit encore en ôtage en Angleterre, épouseroit Jeanne sœur du Comte de Montfort : Qu'on feroit de part & d'autre les pas nécessaires pour le faire mettre en liberté: Que sa mere lui donneroit en le mariant le Vicomté de Limoges, & que le Comte de Montfort donneroit à sa sœur quatre mille livres de rente en fond de terre, & cent mille francs d'argent à prendre sur les Aydes de Bretagne: Que si le Comte de Montfort mouroit sans enfans légitimes, les enfans de Charles de Blois seroient ses seuls & légitimes héritiers.

DECHARLES V. Liv. I. 79

Ces articles lûs en présence des -Commissaires nommés par les par- 1365. ties, furent approuvés & jurés fur les saints Evangiles devant le S. Sacrement. Le Comte de Montfort les ratifia, & promit de les faire ratifier par le Roi d'Angleterre, par le Prince deGalles. La Duchesse Jeanne les ratifia en pleurant, & promit la ratification du Roi de France, & celle du Duc d'Anjou.

On parla auffi-tôt de la liberté des prisonniers, Jean Chandos avoit mené Bertrand du Guesclin à Niort en Poitou, dont il étoit Gouverneut, & lui avoit fait faire toutes fortes de bons traitemens. Ils convinrent du prix de sa rançon; & duGuesclin, à qui sa défaite avoir donné une nouvelle gloire, revint en France, où il eut bien-tôt de l'emploi.

Le Roi voyant la paix établie en Bretagne par le Traité de Guerrande, songea à attirer à son service Olivier de Clisson, le Sire de Beaumanoir & Tannegui du Chatel Gentils-hommes Bretons, qui s'étoient fort distingués à la bataille d'Aurai.

-Son grand pere le Roi Philippe de 1365. Valois avoit fait couper le col au ch. des pere d'Olivier de Clisson, & tout le de Paris bien qu'il possedoit en France avoit \*15.88 été confisqué. Le Roi lui rendit tout avec les jouissances, accorda de grofses pensions à Tannegui du Chatel, qui dans la suite fut Gouverneur de l'Isle de France & Prevôt de Paris, & donna au Sire de Beaumanoir une Compagnie de Gendarmes composée de six Chevaliers, de soixante Ecuyers, & de vingt sept Archers armés, avec quinze cens quarantecinq francs d'or de gages, sous le commandement du Maréchal de Blainville, qui commandoit pour le Roi en Baile-Normandie. Plusieurs autres Seigneurs Bretons à leur exemple s'attacherent à la Cour de France, où les fortunes se faisoient plus vîte qu'en Bretagne. Le Roi, qui les vouloit gagner, les traitoit avec bonté : & comme un jour quelqu'un d'entre eux prétendoit devant lui,

qu'autrefois on n'appelloit point du de Pijan Duché de Bretagne au Parlement de 3. Parie Paris ; Lequel vaut miex, leur dit-il, ou p. 69.

DE CHARLES V. Liv. I. 81
que vous fouffriez le tort de vostre pays,
ou que vous recepiez le secours de droit

du nostre.

Au commencement de l'année 1366. Gilles de Montaigu Cardinal Hist. de de S. Martin & Jean de Blandiac Car-fité 395. dinal de S. Marc, Legats du Pape Urbin V. arriverent à Paris, & sous l'autorité du Roi, qui les soutint en toute manière, ils reformerent l'Univerfité. Ils fixerent le tems d'étude en Théologie, en Décrets & en Médecine, & firent aussi quelques Reglemens pour la Faculté des Arts. Le Roi accorda de grands Privileges aux Régens & aux Ecoliers, & obligea Hugues Aubriot Garde de la Prévôté de Paris de comparoître en personne aux Bernardins suivant une ancienne coutume, qu'il eut bien voulu abroger, & d'y jurer sur les Saints Evangiles en présence du Recteur & des Doyens des Facultés de conserver pendant qu'il seroit en charge tous les Privileges de l'Université.

Cependant le nouveau Duc de Bretagne se fit prêter serment de sidélité

par les Etats de la Province, ausquels 1366: il fit de son côté les sermens accoutumés. Il songea ensuite à se remarier, sa premiere femme Marie fille du Roi d'Angleterre étoit morte en 1362. & ne lui avoit point laissé d'enfans, ce qui rompant tous liens entre eux avoit diminué l'amitié & la consideration mutuelle. Il épousa Teanne de Hollande fille héritiere de Thomas de Hollande Seigneur Anglois, mari de la Princesse de Galles, & par-là devint beau-fils du Prince de Galles, dont il avoit été beau-frere. Les noces se firent à Nantes avec une magnificence extraordinaire, tous les Bretons ravis de se voir en paix, esperant qu'une ieune Princesse donneroit bien-tôt à leur Prince des héritiers, qui affermiroient la tranquilité du pays.

L'année suivante le Duc de Bretagne vint à Paris avec une grande suite de Seigneurs & de Chevaliers, & le trente-unième de Décembre il se rendit à l'hôtel de S. Paul dans la Chambre haute dite des paremens, & y sit hommage au Roi pour le

DE CHARLES V. Liv. I. 83 Duché de Bretagne. Ces deux Princes étoient à peu près de même âge, 13:66 mais le Roi d'une complexion plus délicate & affoiblie par le poison, que le Roi de Navarre lui avoit fair donner plus d'une fois, paroissoit plus vieux, outre que sa sagesse naturelle & la grandeur de sa dignité lui donnoient un air plus grave & plus ferieux. On prépara dans une falle du Palais Royal un trône magnifique, le Roi s'y plaça entouré de tous les grands Seigneurs du Royaume, & le Duc de Bretagnegayant ôté son manteau & son chaperon, qui étoient tout couverts de pierreries, s'agenouilla, joignit ses mains, les mit entre celles du Roi & dit tout haut, qu'il prêtoit l'hommage en la forme & manière que ses Prédécesseurs Ducs de Bretagne l'avoient prêté aux Rois de France. Le Roi lui ordonna de se lever & lui dit: Nous recevons votre hommage fauf notre droit & celui d'autrui en toutes choses. Il prêta ensuite hommage pour le Comté de Montfort & pour les autres terres , qu'il avoit en France; Dvi

& le Roi le baisa à la bouche. Le 1366. Chancelier de France prétendit que cet hommage étoit lige, c'est-à-dire de sujet à Souverain; & que les Ducs de Bretagne Artur & Jean furnommé le Roux l'avoient prêté lige aux Rois de France, mais les Bretons prétendirent que non, & soutinrent que leurs Ducs étoit bien Ch. des obligés à prêter hommage, mais sans comptes faire serment. On en expédia des de Paris. Lettres patentes en bonne forme

pour servir de régle à l'avenir. Elles furent signées par les Archevêques de Rouen & de Reims, & par les Evêques d'Evreux, de Coutance, de Lisieux, de Bayeux, de Metz, de Soissons, d'Auxerre, d'Orleans & de Paris, par les Comtes d'Etampes, de Boulogne, de Tancarville & de Dammartin, par Gaucher de Châtillon, Robert de Julli grand Prieur de France, & Guillaume d'Ivri, Pierre d'Aumont & Guillaume Blondel Chevaliers, par Pierre de Rogmac Archidiacre de Paris, Jean Doyen de Noyon, Hugues de Châtillon Chanoine de Reims, & par plus de vingt

DE CHARLES V. Liv. I. 85
autres Ecclessaftiques témoins appellés. Cinq Notaires Apostoliques & 1366;
Imperiaux mirent leurs signatures au
bas des Lettres & en attesterent lá
vérité. Le même jour la Duchesse
veite de Charles de Blois ratifia le
Traité de Guerrande en présence du
Roi, qui ordonna au Chancelier de
France d'en faire tout haut la lectu-

re, & d'en donner acte aux parties. Quand les affaires furent finies, le Duc de Bretagne qui crut faire une chose agreable au Roi, confirma par des Lettres patentes la Donation que Charles de Blois avoit faite à Bertrand du Guesclin du Château de la Roche d'Airien, & le Roi de son côté fit au Duc beaucoup de caresses & de présens, ausquels il répondit par de grands respects & par l'assurance d'une fidélité inviolable. Ils avoient tous deux de l'esprit, de la finesse, & se faisoient des amitiés reciproques, persuadés dans le fonds, qu'à la premiere occasion l'interêt seul les feroit agir.

Cependant le Roi de Navarre étoit à Pampelune assez embarassé, la sui86

te des affaires ne répondit pas à ce 1366. qu'il en avoit attendu. Il avoit commencé la guerre dans l'esperance que le Roi d'Angleterre se mettroit bientôt de la partie. Il ne doutoit pas que les affaires de Bretagne venant à s'échauffer, les deux Rois au lieu d'y envoyer des troupes auxiliaires, ne se déclarassent ouvertement. Il voyoit toute la France pleine de soldats licentiés, qui selon les apparences devoient être bien aises de trouver en lui un Chef peu scrupuleux, &c prêt à les laisser piller & même à leur en donner l'exemple : connoissant d'ailleurs le Roi d'un naturel doux & que sa mauvaise santé empêchoit d'agir, il se flatoit de le forcer à lui faire raison sur ses grandes prétentions, & dévoroit déja dans son imagination la Champagne, la Brie, &c le Duché de Bourgogne, sur lesquels il se vantoit d'avoir des droits incontestables, il avoit commencé la guerre fur ces fondemens. Mais quand il vit le Duc de Bretagne paifible dans son Etat rendre hommage au Roi, le Roi d'Angleterre content de sa gloire DE CHARLES V. Liv. I. 87 & de ses conquêtes s'en tenir au traité de Bretigni, quoiqu'il ne sur pas 1366. trop bien exécuté, les soldats pillars accoûtumés à la licence quitter son armée à la premiere lueur d'un

lars accoûtumés à la licence quitter fon armée à la premiere lueur d'un plus grand burin, fon frere Philippe most, son autre frere Louis malade de fatigues d'une vie d'avanturier plûtôt que d'homme de guerre, Mante, Meulan, & la plûpart de ses places de Normandie prises par Bertrand du Guesclin, il se repentit d'avoir déclaré la guerre à un Roi, dont la sagesse venoit à bout de tous ses ennemis l'un après l'autre. Il fur encore plus embarasse lorsqu'il apprit, que le Roi d'Arragon avoit envoyé en France des Ambassadeurs pour falre un Traité contre lui, qu'ils s'étoient arrêtés à Toulouse, que le Duc d'Anjou les y étoit allé trouver de la part du Roi, & qu'ils y avoient signé un Traité de Ligue offensive & défensive pour lui faire la guerre, conquerir & partager le Royaume de Navarre.

A cette nouvelle il ne crut plus avoir rien à ménager, & fit partir la Reine sa femme pour aller deman-

der la paix, ou du moins une tréve? 1366. qui donnât le tems de faire une bonne paix. La Reine de Navarre arriva à Paris, & pressa le Roi son frere d'une manière si forte & si tendre, qu'il accorda une tréve. Le Roi d'Angleterre, qui avoit toujours eu de grandes liaisons avec le Roi de Navarre envoya des Ambassadeurs à Paris pour appuier les interêts de son Allié: mais ce qui contribua le plus à l'accommodement, ce fut la capacité & les manières infinuantes du Captal de Buch; il avoit été prisonnier au combat de Cocherel, Bertrand du Guesclin l'avoit envoyé d'abord au Château de Rouen, & le Roi peu après voulant connoître un homme d'une si grande réputation , l'avoit fait venir à la Cour, où il étoit sur sa parole de tous les divertissemens. aussi fin Courtisan, que bon homme de guerre. Ce fur lui qui adoucit l'esprit du Roi, & qui ménagea la paix du Roi de Navarre. Il en commença la négociation à Vernon avec le Comte d'Etampes Prince du Sang, en présence des Ambassadeurs d'Augleterre, & l'acheva à Paris, Le 1366. Traité portoit, que le Roi rendroit au Roi de Navarre toutes ses Terres de Normandie, excepté Mante & Meu-1366. Bellef. Lan, & le Comté de Longueville, 5. p. qu'il avoit donné à Bertrand du Gues-914-clin: Et que le Roi de Navarre renonceroit à toutes ses prétentions sur les Comtés de Champagne & de Brie, & sur le Duché de Bourgogne, moyennant quoi le Roi lui donneroit la ville de Montpellier avec ses dépendances, n'y retenant que la Souveraineté & les droits Royaux.

CeTraité fut exécuté fidellement de Guéfelin part & d'autre; le Roi de Navarre envoya au Roi un cœur d'or pour marque de la fidélité inviolable, qu'il lui juroit,&leRoi vit enfin son Royaume en paix. Il donna auCaptal deBuch la liberté, lui remit sa rançon, & croyant l'attacher à son service par l'interêt, il lui donna le Comté de Nemours qui valoit plusde trois mille livres de rente, & le reçut à soi & hommage. Mais le Captal étant retourné à Bordeaux, le Prince de Galles, qui n'avoit pas envie de perdre un tel Capi-

iaine, lui demanda comment il pré-1366 tendoit fervir deux Maîtres en même tems, & l'obligea à renvoyer au Roi les patentes du Comté de Nemours.

La même année la Reine accoucha d'une fille, qui futtenue sur les fonts de batême & nommée Jeanne par le Duc de Berri. Elle eut trois maraines, Jeanne d'Evreux veuve du Roi Charles le Bel, Blanche de Navarre Veuve du Roi Philippe de Valois, & Marguerite d'Artois mere du Comte de Flandres.

Le Roi avoit fait assigner au Paşlement le Duc d'Orleans son oncle, prétendant que son appanage étoit trop grand, & qu'il avoit abusé de la facilité du seu Roi. Le Comte de Boulogne & le Connêtable de France du allerent faire toutes les significations nécessaires. Il comparut, protessa qu'il n'auroit jamais d'autre volonté que celle du Roi, & lui remit tous ses interêts & ceax de sa femme Blanche de France fille posthume du Roi Charles le Bel. Un procedés noble & si soumis toucha le Roi, qu'il ui laissa le Duché d'Orleans à con-

DE CHARLES V. Liv. I. 91 dition, qu'il seroit réuni à la Coutonne, si le Duc venoit à mourir sans 1366. enfans males, tous ses autres biens Ann. de devant passer à ses filles. Il pouvoit God. sur aush engager le revenu du Duché p. 574 pour le douaire de sa femme, & pour la dot de ses filles. Les Lettres patentes en furent expédiées au mois de Janvier, & le Roi jura de les observer en tonne foi . & parole de Roi. Rec. MS. Il donna quelques jours après à fon des Ord. frere le Duc d'Anjou la Châtellenie de Loudun, & lui en fit expédier des Lettres le quatre de Février.

L'application du Roi aux avantages de l'Etat, l'obligea à faire du bien aux Gens de Lettres : il y en avoit alors un grand nombre dans l'Univerfité de Paris; & malgré l'ignorance profonde qui regnoit par toute l'Europe, on y voyoit des Professeurs en toutes fortes de Sciences. Le Roi leur donnoit des pensions, & le 18. de Mars il fit expédier des Lettres pa- 1367. tentes, par lesquelles le Conservateur ch. des des Privileges de l'Université, quoi- Comptes que Juge d'Eglise, pouvoit prendre ".5 f. se. connoissance des causes des Ecoliers.

qui gagnoient les fruits de leurs Béqui gagnoient les fruits de leurs Béréfidoient, & qui étoient exemts de plifieurs fortes d'impôts. Nos Rois leur ont depuis accordé beaucoup d'autres Privileges, fçachant que plus les hommes font infiruits & favans, plus ils ont de respect pour les Décrets de la Providence, & de foumiffion aux ordres de celui que Dieu

Pifan 1.

leur a donné pour les gouvenner. Les François faisoient un mauvais usage du repos que la paix leur procuroit, les Provinces étoient ruinées, & ils ne laissoient pas de s'abandonner à toutes sortes de débauches; la misere, au lieu de les humilier, les irritoit. Jamais le luxe n'avoit été porté si loin, on changeoit tous les jours de mode, les jeunes gens ne songeoient qu'à se parer, les colets étoient d'une grandeur démesurée, les robes autrefois traînantes à terre & majestueuses n'alloient plus que jusqu'à la ceinture, mais elles étoient bien plus riches, les moindres étoient d'étoffes de soie, sur lesquelles on appliquoit des figures de femmes en broDE CHARLES V. Liv. I. 93
derie d'or & d'argent, ils se servoient
aussi de certaines chaussures, qu'ils 1367;
nommoient des Poulenes, qui par devant avoient de longs becs enrichis de
pierres précieuses & recourbées en
haut, avec des éperons dorés par derriere. Le Roi s'opposa astrant qu'il
pût à ces modes ridicules & ruineutes . & sir publier. des défenses à tous
les Ouvriers de faire des Poulenes,
ou d'en vendre sous de grosses peines.

Il arriva alors une sédition à Tour-Bellef. L. nai, le menu peuple demanda avec insolence l'abolition des impôts, & obligea les Corps de Ville à chasser tous ceux qui en faifoient la levée. Le Roi en avant été averti dissimula, & y consentit jusqu'à ce qu'il fût le plus fort, mais quand il y eut enyoyé le Sire de Renti avec des trou- Rec MS. pes & qu'il se fût assuré de la Ville, se ord. il lui ôta tous ses Privileges, cassa les anciens Officiers, qui rendoient Justice au nom de la Ville, y en établit de Royaux, un Gouverneur, un Prevôt, & des Tabellions pour recevoir les Contrats : ordonna que la Tour, qui étoit le sceau de Tour-

nai, seroit environnée de Fleurs de 1367. lis: que des causes jugées par le Prevoti il y auroit appel au Gouverneur; & du Gouverneur au Parlement de Paris, sans que les habitans pussent avoir d'autres Officiers que quatre Procureurs pour avoir son de leurs affaires, & deux Receveurs pour recevoir leurs rentes. Le Roi usa de séverité envers la Ville de Tournai, parce qu'étant de l'ancien Domaine de la Couronne elle devoir être plus fidelle, que les Villes de nouvelle Conquête.

Mais il n'étoit pas si aisé de remédier aux maux, que causoient les troupes licentiées : la paix de Bretagne & celle qui avoit été conclué depuis peu avec le Roi de Navarre, avoient fait une infinité de vagabons, qui ne recevant plus de solde ne pouvoient plus subsister, s'ils ne retournoient à la charue, d'où la guerte les avoit tirés. La vie libertine d'un soldat avoit pour eux plus de charmes, que la vie pénible & réglée d'un Laboureur; & ne pouvant se resourne à cremetre au trayail, ils

DE CHARLES V. Liv. I. 95 s'attroupoient & pilloient impunément les Passans, les Villages, & 1367. les petites Villes. Ces pillars, qu'on nommoit les Tard-venus sur la fin du regne du Roi Jean, s'étoient accoûtumés à l'impunité. Il étoit dangereux de s'opposer à leur premiere furie. On se souvenoit encore de la bataille de Brignais auprès de Lyon, ou Jacques de Bourbon, le Comte d'Uses, & plus de cent Chevaliers avoient été tués. Le Roi ne laissa pas d'y vouloir mettre ordre, & manda aux Communes de s'assembler pour leur courre-sus, mais le mal ne fit qu'en augmenter. Les pillars, à qui le peuple donna le nom de Malandrins , se rassemblerent en divers cantons, choisirent des Chefs, & en pillant observerent quelque discipline : ils se mirent ainsi hors d'état d'être attaqués, & prirent le nom de grandes Compagnies. Ils ravageoient tous les pays par où ils passoient, & n'épargnoient ni les Maisons Royales, ni les Eglises. Leurs principaux Chefs étoient le Chevalier Vert frere du Comte d'Auxerre, Hugues de

Caurelée, Mathieu de Gournai 1367. Hugues de Varenne, Gauthier Huet & Robert Lescot, tous Chevaliers. qui dans les dernieres avoient fait parler d'eux, & qui tout d'un coup étant demeures sans emploi & sans bien, avoient été réduits à prendre par tout où ils en pouvoient trouver. Ils avoient fait ensemble une espece de ligue, & quoique leurs Compagnies fussent séparées pour vivre plus à leur aise, & piller plus commodément, ils devoient se joindre au premier mot & fe fecourir mutuellement. Arnoul de Carnolle, dit l'Archiprêtre, n'avoit aucune communication avec les autres, & marchoit seul à la tête d'une petite armée, Il avoit changé de parti plus d'une fois pendant la derniere guerre, tantôt du côté du Roi, & le plus souvent attaché au Roi de Navarre, parce qu'il y avoit plus de licence parmi ses troupes. Il quitta l'un & l'autre quand il vit la paix faite, se jetta sur la Champagne, dont il pilla tous les lieux ouverts, entra en Barrois & en Lorraine,

DE CHARLES V. Liv. I. 97 raine, passa à la vûe de Mets, & se voyant une groffe armée qui groffif\_ 1367. soit tous les jours, il entra en Alsace, & fit des courles jusqu'aux portes de Strafbourg. L'Empereur Charles IV. eût bien-tôt assemblé une armée, & marcha contre l'Archiprêtre qui ne l'attendit pas, & se retira du côté de Mâcon par le Comté de Bourgogne. Il y fut affaffiné quelque tems après par ses propres soldats; & sa mort fut la joye des peuples qu'il avoit pillés dix ans durant. L'Empereur ne faisoit que de fort petites journées, il n'avoit pas envie de donner de bataille, il vouloit sans rien hazarder obliger seulement les pillars à sortir des Terres de l'Empire, & quand il en fut venu à bout, il se retira fort content de son expédition.

Le Roi ne sçavoit quel parti prende, ile êt eu besoin d'une armée pour saire la guerre dans les formes aux grandes Compagnies, mais il n'avoit point d'argent ; & les moyens d'en avoit lui parossoint durs pour son peuple . & presque impossibles dans

· l'exécution. Il apprit que l'Empereur 1367. devoit aller concerter avec le Pape sur la croisade proposée depuis si long-tems par le Roi de Chypre. Urbain V. étoit alors sur la Chaire de S. Pierre, & gouvernoit avec force & lagesse. Il avoit convoqué à Avignon cette assemblée des Princes Chrétiens dans la vûe de les réiinir contre les Infidelles. Le Roi y enyoya le Duc d'Anjou son frere, le Chancelier de France, & l'Archevêque de Sens offrir de contribuer à une si fainte entreprise, esperant que s'il se faisoit une croisade, les pillars ne manqueroient pas d'y aller, & qu'en faifant la guerre aux Infidelles, la France seroit délivrée de ses plus grands ennemis.

L'assemblée se tint en présence du Pape, de l'Empereur, des Ambassa-deurs de France & de plusieurs Princes & grands Seigneurs, que le zéle de la Religion y avoit attirés; Elle commença par la Messe de D. Esprit, que le Pape chanta lui-même le jour de la Pentecôte (l'Empereur y assistant de la Pentecôte de l'Empereur y assistant de l'Empereur de l'Empereur y assistant de l'Empereur y

DE CHARLES V. Liv. I. 99 pre, qui depuis cinq ou fix ans avoit été dans toutes les Cours de l'Europe 1467, représenter la nécessité d'une croifade, y parla d'une manière touchante & fit voir, qu'en prenant la Ville d'Alexandrie en Egypte, ce qui n'étoit pas fort difficile, tout l'Empire des Soudans seroit renversé, & la Palestine bien-tôt Chrétienne. Mais l'Empereur qui voyoit un mal plus pressant s'opposa à une entreprise tant de fois malheureuse, & fit entendre à l'Assemblée, qu'il n'étoit plus question d'aller attaquer les Infidelles dans des terres éloignées. qu'Amurat Empereur des Turcs étoit passé en Europe avec cent mille hommes, que les Génois préferant un petit interêt au salut de la Grece & à leur Religion, lui avoient fourni movennant soixante mille ducats les Vaisseaux nécessaires pour traverser l'Hellespont, que pendant que les Princes Grecs se disputoient un reste de l'Empire, les Turcs profitant de leur division avoient pris Philippo-

poli & Andrinople, qu'ils faisoient rous les jours de nouvelles conquêtes, que c'étoir-là l'ennemi redouta-2367 ble à la Chrétienté, & que bien loin de s'opposer à ce torrent, le Roi Louis de Hongrie avoit sait depuis peu une ligue avec le Roi Cazimir de Pologne pour entrer en Allemagne. L'Empereur ajoûta d'un ton serme & sier, qu'il ne craignoit point, mais qu'étant bon Chrétien il eût mieux aimé joindre ses troupes aux leurs pour empêcher les progrès des Mahometans.

Les discours de ces deux Princes; qui alloient chacun à leurs interêts, partagerent l'Assemblée,& après bien des raisons dites de part & d'autre, on ne put couvenir d'une resolution décifive. Le Pape seulement envoya des Legats en Hongrie & en Pologne, pour faire la paix entre l'Empereur & ces deux Rois. Le Roi de Chypre s'en retourna dans son Royaume avec un assez grand secours d'hommes & d'argent. Il y joignit tout ce qu'il trouva de ses sujets capables de porter les armes, fit une descente en Egypte, surprit la Ville d'Alexandrie -& la pilla, mais n'ayant pas affez de

DE CHARLES V. Liv. I. ror troupes pour la garder, il l'abandonna & se retira dans son pays charge 1367. de butin & de prisonniers, qui lui payerent de bonnes rançons. Les Chevaliers de Rhodes furent de l'expedition. L'Empereur de son côté promit beaucoup & fit peu de chose. il obtint du Pape la levée des Décimes sur le Clergé d'Allemagne & de Bohême, menaça hautement de pasfer en Italie pour y soumettre les Milannois, qui ne le vouloient plus reconnoître, & n'alla qu'en Provence, où il se fit couronner Roi d'Arles.

Le mal croissoit en France au lieu de diminuer, les grandes Compagnies devenoient de jour en jour plus redoutables, & les Ambassadeurs de France revenus d'Avignon n'y avoient trouvé aucun reméde. Le Roi avoit envoyé plusseurs fois au Roi d'Angleterre se plaindre que les Anglois faisoient des maux incroyables dans le Royaume. Edoüard ne s'en étoit pas mis beaucoup en peine; mais ensin il resolut de passer luimème en France avec une grosse arace de lieur de passer les lieurs de le lieur de passer les lieurs de le lieur de passer les lieurs de le lieurs de lieurs de le lieurs de lieurs de le lieurs de le lieurs de le lieurs de le lieurs de lieurs de le lieurs de le lieurs de le lieurs de le lieurs de lieurs de le lieurs de le lieurs de le lieurs de le lieurs de lieurs de le lieurs de le lieurs de le lieurs de le lieurs de le lieurs de le lieurs de le lieurs de lieurs de le lieurs de le lieurs de le lieurs de lieurs de le lieurs de le lieurs de lieurs de lieurs de lieurs de le lieurs de lieurs

mée, tant pour mettre les pillars à 1367: la raison, que pour visiter les Provinces qui lui avoient été cédées par le Traité de Bretigni. Les préparatifs qu'il fit, donnerent quelque ombrage à la Cour de France: le Roi eut peur qu'il ne voulât profiter de la foiblesse de l'Etat, & lui fit dire qu'il n'étoit pas nécessaire qu'il passair la mer, & que sans qu'il prit la peine s'en mêler il avoit trouvé le moyen de se défaire des grandes Compagnies. En este Bertrand du Guesclin ren-

102

dit ce service à la France; il étoit revenu depuis peu de Niort, où Jean Chandos l'avoit mené: après la bataille d'Aurai: & parce qu'il n'avoit pas encore achevé de payer le prix de sa rançon, qui étoit de trente mille frans, il avoit besoin d'industrie pour trouver une si grande somme. Ses amis lui en préterent une partie, & le Roi lui donna le reste. Cette obligation l'attacha encore plus fortement aux interêts de la France; il proposa d'aller trouver les Chefs des grandes Compagnies, qui étoient tous ses freres d'armes,

DE CHARLES V. Liv. I. 107 & fe fit fort d'en delivrer le Royaume. -Il n'eut pas de peine à obtenir cette 1367; Commission; il les alla trouver à Châlon sur Saone, où ils lui donnerent rendez-yous. Le Chevalier Vert, Hugues de Caurelée, Gauthier Huer, Robert Lescot, Nicolas Scambourg; le Begue de Villaines ; Jean d'Evreux & Mathieu de Gournai s'y trouverent. Bertrand, qui étoit assez de leur humeur, élevé comme eux dans la vie de Soldat, fit semblant pendant plusieurs jours de ne songer qu'à se réjouir, & leur gagna le cœur par les manières franches & hardies. Il leur fit connoîrre ensuite, que la vie qu'ils menoient étoit indigne de gens de cœur, qu'il valoit mieux aller chercher la guerre en Espagne: que les Maures retirés dans l'Andalousie, & dans le Royaume de Grenade, y avoient des richesses immenses amassées depuis cinq cens ans: que c'étoit-là où la gloire & le profit se trouveroient également : qu'au reste le Roi éveillé par les cris du peuple, pourroit enfin sortir de la léthargie où il étoit depuis quelque tems : que E iiij

fi une fois il faisoit la dépense de 1367. lever une armée pour marcher contre eux, il n'y auroit plus de quartier; qu'ayant tant fait la guerre ils savoient asses ce que c'étoit que des troupes comme les leurs, sans discipline, sans solde; qui ne vivoient qu'au jour la journée, & qui à la premiere occasion les abandonneroient, pour avoir de l'argent & lim-

punité de leurs crimes.

Ces raisons dites en bûvant par un Soldat sans éloquence, & qui s'offroit d'aller par tout avec eux , les persuaderent; du Guesclin amena à Paris sur sa parole vingt-cinq Capitaines des grandes Compagnies. On les fit loger dans le Temple, de peur que le peuple de Paris irrité de leurs brigandages ne se jettat sur eux. Ils virent en particulier le Roi, qui leur pardonna le passé, les exhorta à employer leur courage contre les Maures de Grenade, & leur fit donner deux cens mille frans pour se mettre en équipage. Ils s'en retournerent chacun dans leurs quartiers se préparer à leur expédition, & se pro-

DE CHARLES V. Liv. I. 105 mirent de se retrouver dans deux mois à Châlon fur Saone. Du Guef- 13673 clin prit ce tems pour aller en Bretagne donner ordre a ses affaires domestiques. Sa femme Tiphaine Raguenel, qui avoit un cœur de Heros aussi-bien que son mari, lui abandonna sa vaisselle d'argent & ses bagues pour faire des Soldats, & au Hift, de jour nommé il se trouva au rendez-Bret, l.6. vous, suivi d'Olivier du Guesclin ?. 518. son frere , & d'Olivier de Mauni. Bertrand de Matignon, Alain de Beaumont, Eon de Montfort, Guillaume Bouestel, Yvon de Caranloct ou de Carnolet, Geoffroi de Dinan, Alain de Liscouet, Beaumont, Coct. quen, du Hallai, Geoffroi & Silvestre de Budes , tous Chevaliers Bretons, le joignirent quelques jours après. Le Maréchal d'Andrehan arriva presque en même-tems avec ordre du Roi d'accompagner l'armés julqu'à ce qu'elle fût hors du Royaume, afin de faire fournir par tout ce qui seroit nécessaire à la subsistance des troupes, pour les empêcher de piller les lieux où elles passeroient.

On avoit écrit à Jean Chandos Con-1367. nétable de Guienne, pour le convier d'être de la partie, mais il s'en excusa, prévoyant assez que du Guesclin, qui étoit l'ame de l'entreprise, auroit le commandement général. En effet, dès que toutes les Compagnies furent assemblées, il fut reconnu tout d'une voix pour leur Chef; tous les Capitaines, qui la plûpart avoient fervi fous lui, & qui connoissoient fon courage & sa capacité dans la guerre, n'ayant point de peine à lui obéir. Le Comte de la Marche Prince du Sang, suivi de plusieurs Chevaliers François, Anglois, Navarrois & Bretons groffit la troupe, & tous ensemble prirent le chemin d'Avignon, pour demander au Pape, à ce qu'ils disoient, l'absolution de leurs péchés; mais dans la vérité pour en tirer de l'argent.

Le Pape sçut bien-tôt que les grandes Compagnies étoient entrées sur ses Terres, & leur envoya un Cardinal pour sçavoir ce qu'elles souhaitoient, & pour tâcher de les faire sortir au plûtôt d'un pays,

DE CHARLES V. Liv. I. 137 qu'elles ruinoient absolument. Le Cardinal s'adressa au Maréchal d'An- 1367 drehan, qui paroissoit avoir toute l'autorité, quoique dans le fond il ne fit rien que de concert avec Bertrand du Guesclin. Il se plaignit amerement du dégât qu'on faifoit sur les terres du Pape , & menaca d'excommunication. Le Maréchal qui étoit bon homme cherchoit des excuses, mais du Guesclin prit la parole & dit au Cardinal, qu'il voyoit trente mille Croises prêts à marcher contre les Sarrafins de Grenade, & qu'ils demandoient au Saine Pere l'absolution de leurs péchés, & une aumône de deux cent mille frans. Quand eft de l'abfolution , ré-Hiff. de pondit le Cardinal , vous l'aurez , de p. 178. ce n'en doutez ja , mais de l'argent repons-je pas. Sire, reprit Bertrand, ici en y a moult, qui d'abfolution ne parlent point , & trop miex aiment l'argent, car nous les faisons preud'hom-

mes maugré eux.

Le lendemain le Cardinal retourna à Avignon & fit connoître au
Pape, qu'il ne falloit pas attendre

# DECENTORSH : \$01

grande raison de Gens accoutunés 1367. à piller la France, que plus il reculoit à les satisfaire & plus ils ruineroient son pays: que c'étoit encore beaucoup d'en être quitte pour de l'argent, & sans chicaner davantage il leur porta quelques jours après l'absolution de leurs péchés & cent mille frans, dont ils se contenterent. Mais du Guesclin ayant appris que les Bourgeois d'Avignon fâchés de voir brûler leurs maisons de campagne, avoient fourni cette fomme , il la renvoya en protestant , que: fes compagnons ne vouloient point de l'argent du peuple, il fallut que le Pape & les Cardinaux le tirassent: du trésor de l'Eglise. Cette véxation & la peur d'être louvent exposé à de pareilles insultes acheverent de déterminer le Pape à reporter le S. Siége à Rome, les affaires de l'Eglise en Italie sembloient les demander depuis long-tems: Les Cardinaux presque tous François s'y étoient opposés constamment, mais en cette occasion un petit intérêt présent sit taire la politique, qui les devoit retenir

DE CHARLES V. Liv. I. 109 à Avignon, où ils eussent toujours été les Maîtres du souverain Pontificat. 1367e

Dès que les grandes Compagnies eurent touché leur argent, elles décamperent & prirent le chemin de Languedoc, leur rendez-vous général étoit aux environs de Toulouse. Elles s'y rendirent à petites journées, faisant de grands désordres par tout où e'les passoient malgré tous les foins du Maréchal d'Andrehan, à qui le Roi écrivoit de tems en tems de les faire avancer, afin que son Royaume en fût plutôt délivré. Bertrand du Guesclin fit une revûe générale auprès de Toulouse en présence du Duc d'Anjou frere du Roi & Gouverneur de Languedoc, qui fit des présens aux Chefs & des caresses aux Soldats. L'Armée se trouva de trente mille hommes bien armés, & mit dans ses Enfeignes une Croix blanche, ce qui leur fit donner le nom des Compagnies blanches. Alors Bertrand du Guesclin se voyant appuyé du Duc d'Anjou harangua les Troupes & leur

déclara son dessein. Tous les soldats 1367-& la plupart des Officiers avoient crû marcher contre les Maures de Grenade, & il leur déclara, qu'ils alloient faire la guerre en Caltillo & détrôner le tyran Dom Pedro.





CHARLES CINQUIE'ME
ROY DE FRANCE.

# LIVRE SECOND.



ESPERE qu'on ne défaprouvera pas que j'en-1367, tre dans le détail d'une guerre, qui par des révo-

guerre, qui par des révolutions furprenantes, mérita l'arrention de toute l'Europe, & où les Rois de France & d'Angleterre eurent tant de part, quoiqu'ils n'yenvoyassent que des troupes auxiliartes; mais je crois que pour en bien

démêler les événemens, il est à pro-1367. pos d'expliquer en quel état étoit alors l'Espagne, qui en fut le théatre.

Les Sarrasins, qui avoient pris le nom de Maures en secouant se joùœ des Califes de Babylone, s'étoient emparés des Espagnes vers l'an 730. LesChrétiens s'étoient sauvés d'abord dans les montagnes de Léon & d'Oviedo, ils en étoient sortis dans la fuite . & peu-à-peu en prenant des Villes & en gagnant des batailles ils avoient chasse les Maures des principales Provinces, & avoient établi les Royaumes de Léon, de Navarre, d'Aragon, de Castille & de Portugal. Les Maures étoient encore Maîtres du Royaume de Grenade & d'une plus grande partie des Côtes de la mer Méditerranée.

Les Rois de Castille étoient alors 1. 16. 1. les plus puissans dans les Espagnes. 778. Les Etats d'Alphonse Roi de Portugal étoient bornés par la Galice, la Castille & l'Andalousie , & les Rois d'Aragon & de Navarre possédoient seulement les terres, qui sont

encore à présent comprises sous le

DECHARLES V. Liv. II. 112 nom de ces deux Etats. Alphonse XI. du nom & XIII. Roi de Castille étoit 1367. mort de la peste au siège de Gibraltar en 1350. à l'âge de 38. ans Prince comparable aux plus grands Héros en prudence, en courage, en capacité, & digne d'éternelles louanges, si ses débauches continuelles n'avoient terni l'éclat de ses vertus. Il eut de sa femme Marie de Portugal un fils légitime nommé Dom Pedro & plusieurs enfans naturels d'Eleonor de Gusman. Dom Pedro n'avoit que quinze ans & fept mois, & fut proclamé Roi par l'armée. Il étoit bien fait, d'une taille majestueuse, les cheveux blonds, audacieux dès sa plus tendre enfance, entreprenant, téméraire, que les difficultés les plus grandes n'étoient pas capables d'arrêter ni d'épouvanter : méprisant le reste des hommes, qu'il croyoit tous faits pour le servir : se plaisant à dire en face des choses piquantes; au reste d'un abord si rude & si difficile, que ses Courtisans en lui parlant de choses indifférentes, croyoient souvent hazar-

der leur fortune, & même leur vie, 1367. Ce naturel impétueux & violent, qu'une bonne éducation eût peutêtre porté au bien, avoit été abandonné à lui-même : son Gouverneur Alphonse d'Albuquerque fils d'une fille de Denis Roi de Portugal flatant ses mauvaises inclinations, les avoit fortifiées au lieu de les réprimer. Et lorsque Dom Pedro devint Roi, la flaterie augmentant encore avec sa dignité, il prit ses vices pour des vertus : & se voyant en pouvoir de tout faire impuné, ment, il se laissa emporter à toutes ses passions. Les plus grands Seigneurs de son Royaume furent massacrés à ses yeux par ses ordres, ses freres comme les autres, & presqu'au sortir de l'enfance, dans un âge destiné à la joie, à la douceur, & aux plaisirs innocens. Il se fig donner par la voix publique, qui n'est presque jamais injuste, l'odieux furnom de Cruel.

Il écouta au commencement de fon Regne les conseils de la Reine sa Mere, & se contenta de faire ar-

DE CHARLES V. Liv. II. 116 têter Eleonor de Gusman, sous prétexte de lui faire rendre les trésors 1367. immenses, qu'elle avoit amassés sous le feu Roi; il la fit massacrer bientôt après, voulant disoit-il, faire plaisir à sa mere, qui n'avoit pas fujet de l'aimer, mais en effet pour fuivre fon inclination naturelle, qui le portoit à verser le sang. Les enfans de cette Malheureuse se sauvoient les uns en Aragon, & les autres en Portugal. Il s'empara ensuite de la Principauté de Biscare, & sit arrêter les Princesses Jeanne & Isabelle, qui en étoient héritieres.

Ces actions injustes & sanguinaires furent attribuées d'abord à l'esprit vindicatif de la Reine, & à l'envie qu'Albuquerque avoit de gouverner. Le Roi Dom Pedro étoit encore jeune, & ses peuples eusfent bien voulu l'excuser & rejetter ses fautes sur ses Ministres. Il songea quelque tems après à se marier, & envoya en France l'Evêque de Burgos demander en mariage une des silles de Jean Duc de Bourbon. Ce Prince avoit marié sa fille aînée

à Charles Dauphin, & depuis Rof 1367 de France, il lui en reftoit encore fix, dont il donna le choix à l'Ambassadeur de Castille. Blanche sur préférée aux autres comme la plus belle, & les fiançailles furent faires à Moulins avec beaucoup de magnificence. Le Contrat de mariage est du septiéme de Juillet 1352.

L'année suivante Jean Roi de France, qui en 1350, étoit parvenu à la Couronne par la mort de Philippe de Valois son pere, ordonna au Vicomte de Narbonne de conduire la Princesse de Bourbon en Castille. Elle arriva heureusement à Valladolid, mais le Roi Dom Pedro ne rémoignoit aucune impatience de l'épouser; il étoit devenu amoureux de Marie de Padille, l'une des

Man. Hif Demoiselles de la femme d'Albuquerde fon Gouverneur; elle étoit d'une beauté extraordinaire, l'humeur infinuante, l'esprit hardi, entreprenant, capable de commettre les plus grands crimes pour s'élever. Le jeune Roi gâté par les flatteries continuelles de ses Courtisans, accoutu-

DE CHARLES V. Liv. II. 117 mé à ne se contraindre jamais, ne songeoit qu'à sa nouvelle passion, & 1367. ne pouvoit se résoudre à donner des marques de tendresse ou même de considération à une autre personne. qu'à celle qu'il aimoit. La Reine Mere & Alphonse d'Albuquerque craignoient les suites, & voyoient une guerre inévitable de la part des Princes de la Maison de France, qui ne souffriroient jamais qu'une Princesse de leur Sang eût été traitée si indignement. Mais comme le crédit de la Reine étoit fort diminué, & que souvent Dom Pedro la traitoit avec hauteur & mépris, elle n'osoit le faire souvenir de son devoir. Enfin dans le tems qu'elle s'y attendoit le moins il se détermina, & le 3. de Juin 1353. il épousa publiquement la Princesse Blanche de Bourbon sans cérémonie, ne voulant pas qu'on fit aucune réjouissance. Il avoit ses vûes, & deux jours après il fit enfermer la nouvelle Reine dans le Château de Montalvan.

Ses cinq freres naturels, qui après que leur mere Eleonor de Guíman

eût été massacrée, s'étoient sauvés 1367. dans les Pays étrangers, en éroient revenus, & par leurs foumissions avoient adouci l'esprit du Roi. Henri Comte de Trastamare étoit l'aîné. Ils étoient tous fort complaisans aux volontés de Dom Pedro. Il leur fit du bien dans les commencemens. & même il fit épouser à Dom Teillo Teanne héritiere de la Principauté de Biscaie. Il se défit en même tems de toutes les Créatures d'Albuquerque lui ôta même ses Gouvernemens, & enfin l'obligea, de crainte d'un plus mauvais traitement, à se fauver en Portugal. Il voulut peu après faire transferer la Reine Blanche, du Château de Montalvan, dans un autre Château de la Castille nouvelle. La Reine obéit sans réfistance; mais comme on la fit passer par Tolede, elle demanda à ses Gardes la permission d'entrer dans l'Eglise pour y faire ses prieres; & quand elle y fut une fois, elle n'en voulut plus fortir. Le peuple se souleva en sa faveur, & les Gardes du Roi furent chassés de la Ville. Aussi-

DE CHARLES V. Liv. II. 119 tôt les freres du Roi, & la plupart des grands Seigneurs, se déclare-1367. rent pour elle. Frédéric Grand-Maître de Saint Jacques, se rendit à Tolede avec fept cens chevaux . & Henri Comte de Trastamare y amena de plus grandes forces. Dom Pedro fut obligé de céder pour un tems à cet orage imprévû; mais dans la suite ayant levé des troupes, il battit les révoltés, rentra l'épée à la main dans Tolede, & fit mourir tous les grands Seigneurs qui lui tomberent entre les mains, & obligea ses freres à se sauver encore une fois dans les Pays étrangers. Quelques tems après, fier d'avoir foumis ses Sujets rebelles, & se voyant une bonne armée, il déclara la guerre aux Aragonnois, & fit afsassiner son frere Frédéric Grand-Maître de Saint Jacques. Henri de Trastamare, qui s'étoit sauvé en France, revint trouver le Roi d'Aragon, qui lui donna un Regiment de -fix cens chevaux. Dom Teillo Prince de Biscaie se sauva parmer, passa par la Guienne & par le Languedoc,

& revint aussi en Aragon. La guerre 1367. dura quelque tems entre les deux Rois; mais les Castillans plus forts eurent toujours l'avantage & prirent beaucoup de Places.

Dom Pedro en faisant une guerre étrangere continuoit à répandre le fang de ses Sujets, de ceux même qui l'avoient le mieux servi, & pour mettre le comble à ses crimes, il fit empoisonner la Reine Blanche sa femme dans le Château de Medina Sidonia en Andalousie, où elle étoit enfermée. Il fit en même tems couronner publiquement Marie de Padille, dont il avoit plusieurs enfans , & publia qu'il l'avoit épousée avant la Princesse de Bourbon, & qu'elle étoit sa femme légitime. Elle ne jouit pas long-tems de sa nouvelle grandeur , & mourut regretée du peuple & digne de porter la Couronne, si elle l'eût acquise par les bonnes voies.

La nouvelle de la mort précipitée de la Reine Blanche vint en Franen 1358. mais comme tout y étoit en confusion par la prison du Roi Ican

DE CHARLES V. Liv. II. 121
Jean, le Dauphin Regent plaignit—
feulement la malheureuse destinée 1367,
de sa belle sœur, & en remit la

vengeance à un autre tems.

Il sembloit que Dom Pedro après avoir fait empoisonner sa femme, n'avoit plus de crimes'à commettre. Il -y avoit guerre civile parmi les Maures, & le Roi de Grenade ayant été défait se sauva en Castille avec ses trésors. Dom Pedro le fit d'abord mettre en prison, & peu de jours après transporté de fureur & d'avarice il le tua de sa propre main. Il entra enfuite en Aragon avec dix mille chevaux & trente mille hommes de pied, fit massacrer son frere Ferdinand, qui lui tomba entre les mains, & obligea le Roi d'Aragon à faire la paix , & à lui céder toutes les Places d'Aragon, qu'il avoit prifes fur lui.

Un Prince si cruel ne méritoit pas d'avoir tant d'heureux succès. Le Roi d'Aragon sit en secret une ligue avec le Roi de Navarre en faveur du Comte Trastamare, qui vouloit venger la mort de ses freres,

& qui promit d'amener un grand 1367. secours de France. Il s'y étoit retiré depuis long-tems, & avoit obtenu du Roi Jean une pension de dix mille francs pour sa vie & celle de Dom Jean son fils aîné. Les Princes ligués partageoient par avance les Etats de Castille. La Biscaie devoit être au Navarrois, & le Royaume de Murcie à l'Aragonnois. Le Traité fut signé au mois de Mars 1364. Le Comte de Trastamare partit aussitôt pour retourner en France chercher le secours, qu'on lui avoit promis. Il y trouva le Roi Jean mort & son fils Charles nouveau Roi peu en état de lui donner des troupes ou de l'argent. Il s'adressa au Pape, lui représenta les inhumanités de Dom Pedro à l'égard de sa femme & de ses freres, le fit excommunier en plein Consistoire, & déclarer indigne de porter jamais Couronne. C'eût été peu de chose, si Bertrand du Guesclin ne s'en fût mêlé, & n'eût mis dans son parti les Malandrins ou grandes Compagnies, & c'étoit pour aller à son secours, qu'il DE CHARLES V. Liv. II. 123 les avoit fait assembler auprès de Toulouse. Le Duc de Bourbon avoit 13672 été élu Général de l'Armée Françoise, qui devoit aller venger la mort de la Reine Blanche, mais il n'y alla point & laissa toute la conduite de cette guerre à Bertrand du Guesclin.

Les choses étoient en cet état au commencement de 1367. Du Guefclin partagea ses troupes pour les faire subsister plus aisément. Une partie s'embarqua à Aigue-Mortes dans le Bas-Languedoc, & passa par mer à Barcelonne, & l'autre alla par terre.

Cependant le Tyran de Caftille a enteri des grands préparatifs de ses ennemis sortit de Séville où il demeuroit ordinairement & se rendit à Burgos, où il avoit convoqué les Etats de son Royaume pour leur demander des secours extraordinaires. Il éprouva en cette occasion, que l'amour des peuplès est le plus grand trésor des Rois, & ne put rien obtenir de ses Sujets qui avoient raison de ne le pas aimer. Le Sire

d'Albret, qui avoit pris son parti;
1367, parce que le Comte de Foix son voifin & son ennemi avoit pris celui
du Roi d'Aragon, lui conseilloit
d'ouvrir ses tresors & de lever des
troupes étrangeres, l'assurant qu'il
lui en viendroit de tous côtés dès
qu'on sçauroit qu'il les payeroit
bien, & que même il se failoit fort,
pourvû que l'argent ne lui manquât
pas, de débaucher une partie des
grandes Compagnies, qui accoutumées à piller & à vivre dans le défordre, se donneroient sans héster
à celui qui les payeroit le mieux.

Ce conseil étoit sage, & eût apparemment réufil; mais ce Prince avare ne pouvoit se résoutre à dépenser tout d'un coup ce qu'il avoit amassé avec tant peine & en verfant le sang de ses plus sidéles sujets; il reculoit toujours, & se la lisa ensin prévenir par ses ennemis.

Dès que le Comte de Trastamare apprit que les troupes Françoises approchoient, il les alla recevoir fur les frontieres d'Aragon, & leur fit donner une grande Iomme d'ar-

DE CHARLES V. Liv. II. 127 gent , leur en promettant encore .davantage à la fin de la guerre. Il 1367, les fit marcher vers Sarragosse, oil les troupes d'Aragon se rendirent : on fit une revûe générale, & les Traités fusent renouvellés à la fin du mois de Mars. Le Roi d'Aragon & le Comte de Trastamare se joignirent par de nouveaux nœuds. Jean fils aîné du Comte épousa Eleonor fille du Roi, & pour rendre les troupes Françoises plus fidéles au parti, le Roi d'Aragon fit des pré-Tens considérables aux principaux Chefs, & donna le Château de Borgia à Bertrand du Guesclin, qui se faisoit obéir par tous les autres Capitaines autant par son mérite, que par l'autorité absolue qu'ils avoient bien voulu lui donner ; Ils partirent enfin de Sarragosse pour aller conquérir un Royaume, le Roi d'Aragon demeura tranquille dans l'attente d'un si grand évenement.

Ils n'eurent pas une longue marche à faire pour entrer en pays ennemi. Ils rencontrerent d'abord Alfaro place sur l'Ebre, où il y avoit 726 HISTOIRE - une grosse garnison résolue à se bien

3367 défendre; & comme le succès des guerres & surrour des guerres civiles dépend de la promptitude, ils ne jugerent pas à propos de perdre du tems à l'attaquer; & marcherent vers Calahorra. Cette Ville est aussi située sur l'Ebre, & soit que la garnison fût foible, soit que les Habitans lasses des cruaurés de Dom Pedro sussension, on en vit arriver le 7. d'Avril l'Evêque & le Gouverneur qui apporterent les cless de leur Ville & se rendirent à dissertion.

L'Armée se rafraîchit quelques jours dans Calahorra, & l'on y tint conseil de guerre. La plupart des avis allerent à marcher droit à Burgos , dans l'espèrance & la certiude presque entiere, que si l'on pouvoit s'en emparer, toutes les autres Villes du Royaume suivroient bien-tôt l'exemple de la Capitale. Bertrand du Guesclin, à qui son courage & fa capacité dans la guerre donnoient un grand poids dans toutes les délibérations, sur d'avis qu'avant que

DE CHARLES V. Liv. II, 127 d'aller plus loin, le Comte de Trastamare prît la qualité de Roi, afin 1367. de contenter les Castillans, qui ne demandoient qu'un prétexte pour se foumettre volontairement à lui : outre qu'une action d'un si grand éclat rendoit la guerre éternelle, & la réconciliation impossible. Il l'alla trouver à la tête des principaux Officiers de l'armée, & lui dit: Qu'il voyoit à ses ordres ce que la France Mar.Hist l'Angleterre & l'Aragon avoient de 17. p. plus braves soldats tous prêts à donner 810. leur vie pour son service, mais qu'il falloit profiter de l'occasion. & marcher en Roi contre un Tyran que tout le monde abandonneroit.

Le Comte de Trastamare parut étonné à ce discours, soit qu'il voulût être presse pas, soit qu'il voulût être presse davantage avant d'accepter un honneur qu'il souhaitoit depuis long-tems, alors tous les Princes & tous les Chefs qui étoient présens lui protesterent, qu'ils vouloient suivre les Etendars du Roi de Castille, & que pour le devenir véritablement il falloit commencer par en

prendre la qualité. Il se laissa vaincte 1367. à leurs prieres. On le proclamaRoi aux acclamations de l'armée, & dans toutes les places de la ville de Calahorra, & dans tout le Camp on cria:

Maim. Meure le Tyran Dom Pedro, & vive le Roi Dom Henri. Il avoit la mine véritablement royale, affez petit, mais bien fait dans la taille, les yeux vifs & brillans, le tein blanc, & toutes les manieres nobles, infinuantes & flateufes, telles que les doivent avoir les Princes qui fe veulent faire aimer.

Il fignala le commencement de fon regne par des libéralités extraordinaires, tout le monde lui demandoit, & il ne refusoit personne. Les moindres soldats parrageoint en idée tout le bien des Castillans, ils s'imaginoient tous être en droit de demander de grosses récompenses, quoiqu'ils n'eussent Roi ne croyoit pas donner grand'chose en donnant le plus souvent ce que ses ennemis possible de mander de commence en de senten en la servicia de la comme de la commence de la comme de la commence de la c

DE CHARLES V. Liv. II. 129 d'Aragon lui avoit donné le Château de Borgia sur les frontieres de Na-13674 varre. Hugues Caurelée Anglois, le Comté de Carrion. Le Roi promit de rendre à Dom Teillo son frere la Principauté de Biscare dont il avoit été dépouillé, & de donner à son autre frere Sanche le Comté

·d'Albuquerque.

Après avoir donné ses ordres, le Roi Dom Henri fit marcher l'armée vers Burgos. Dom Pedro y avoit ramassé quelques troupes, mais ne s'en voyant pas assez pour tenir la campagne, il avoit mandé à tous les Gouverneurs des Places de ses nouvelles conquêtes d'Aragon d'en sortir & de le venir trouver incessamment. Ils obéirent, & le Roi d'Aragon regagna en un feul jour ce qu'il avoit perdu en plusieurs années de guerre. Ces garnisons ne rendirent pas Dom Pedro plus fort, la plupart déserterent dans la marche, & plusieurs se jetterent dans l'Armée Françoife, qui s'avançoit avec un air de confiance, présage de la victoire.

Dom Henri marchoit toujours

vers Burgos, il n'osa attaquer Lo-1367 grogno parce qu'il il y avoit une bonne garnison, & prit Navarrette & Virviesca. Dom Pedro étoit assez embarrassé du parti qu'il devoit prendre, il avoit trop peu de troupes pour donner bataille, & ne se fioit pas assez aux Habitans de Burgos pour s'enfermer avec eux dans une • Ville, qui n'étoit pas bien fortifiée. Il craignoit d'ailleurs que ses enfans & son trésor, qui étoient à Tolede, ne tombassent entre les mains de son ennemi, & pour les mettre en lieu de sureté, il résolut d'y aller lui-même. Dès qu'il eut pris sa résolution, il sit appeller les principaux Habitans de Burgos & leur dit, que n'étant pas en état de les défendre, il les abandonnoit au plus fort, qu'ils les déchargeoit du serment de fidélité qu'il leur permettoit de prendre de bonne heure leurs mesures,, pour se mettre à couvert de la furie du soldat étranger Il partit aussi-tôt, prit le chemin de Tolede, & fit massacrer à ses yeux le Gouverneur de Calahorra, qui après

DE CHARLES V. Liv. II. 131
s'être rendu à la seule approche des
François avoit été assez malhabile 1367
pour se venir mettre entre ses mains.

A peine fut-il forti de Burgos , que les Habitans envoyerent des Députés à Dom Henri , & ne le traiterent que de Comte de Traftamare , l'invitant à fe venir faire couronner Roi dans leur Ville , qui comme la plus ancienne & la Capitale du Royaume méritoit d'avoir les prémices de fon Regne. Dom Henri s'y rendit peu de jours après, & fut couronné par l'Evêque de Burgos dans le Monastere de Las Huelgas. La cérémonie sut magnifique & la joie des peuples extraordinaire.

L'Exemple de Burgos fut suivi par la plupart des villes de Léon & de Castille: Tolede même ouvrit ses Portes, & en moins d'un mois les trois quarts du Royaume reconnurent le Roi Dom Henri, sans qu'il sût obligé de mettre l'épée à la main, ant les peuples avoient de joie de n'être plus sous la domination de Dom Pedro, qui voyant ses affaires

presque désesperées se retira à Coriz 367, doüe avec Fernand de Castro son even, de premier Ministre. Il envoya aussi-Burt, du tôt proposer la paix à Dom Henri. & lui offrit de patrager avec lui le Royaume de Castille, & de donner

tôt proposer la paix à Dom Henri, & lui offrit de partager avec lui le Royaume de Castille, & de donner deux cens mille francs à Bertrand du Guesclin pour payer ses troupes & les licentier. Dom Henri ne rejetta point la proposition, & demanda seulement pour sa sureté la fille aînée de Dom Pedro, qu'il feroit épouser à un de ses enfans, & qu'on lui remît entre les mains Caftro & les deux Juifs, qui avoient empoisonné la Reine Blanche de Bourbon. Dom Pedro auroit toujours promis pour conjurer la tempête, mais Castro & les deux Juifs en ayant eû le vent se sauverent en Galice & lui-même se voyant abandonné de tout le monde, se retira en Portugal avec ses enfans & son trésor, qu'il aimoit bien autant qu'eux.

Pierre étoit alors Roi de Portugal, on l'avoit surnommé le Cruel, non qu'il commît des crimes com-

DE CHARLES V. Liv. II. 135 me le Roi de Castille, mais parce qu'il rendoit la Justice à ses sujets 1367. avec trop de sévérité. Son fils aîné Ferdinand étoit absolument dans les intérêts du Roi Dom Henri, & vouloit qu'on lui remît Dom Pedro entre les mains. Mais le Roi de Portugal voulut garder le droit des Gens, & lui fit dire seulement de sortir incessamment de ses Etats, & de passer en Galice qui lui étoit demeurée fidelle, où il pourroit trouver des vaisseaux qui le porteroient où il voudroit. Il fallut obéir, Dom Pedro passa à Compostelle, & fit armer vingt-deux vaisseaux qu'il trouva sur la côte, sur lesquels il s'embarqua avec ses deux filles & Jean fon fils naturel; en montant sur son vaisseau il sit assassiner l'Archevêque de Compostelle & le Doyen de Tolede, sans qu'on sçache s'il se défioit de leur fidélité, on si c'étoit seulement pour avoir le plaisir de verser du sang.

Dès qu'on sçût que Dom Pedro étoit sorti des Espagnes, & s'étoit mis sur mer pour aller chercher une

peu de gens qui tenoient encore son parti se dissiperent. Le Roi Dom Henri entra dans Cordouë, & Seville même où Dom Pedro avoit laissé des troupes & une partie de son trésor, se rendit comme les autres, après que les Juiss eurent livré une porte de la Ville qu'ils avoient en garde; le reste des habitans Chrétiens & Maures, & les soldats de la garnison, étant persuadés qu'une longue désense ne les sauveroit pas, & ne feroit qu'irriter le Vainqueur.

Ainsi en moins de trois mois Henri Comte de Trastamare, que sa naissance illégitime sembloit devoir éloigner du Trône de Castille, y monta glorieux presque sans tirer l'épée, moins par le secours de ses amis, que par la haine que les peuples portoient au Tyran; Et ce Tyran, qui d'ailleurs étoit brave, grand Capitaine, heureux jusqu'asors dans toutes ses entreprises, abandonna toutes ses Places qui cussent pû tenir des années entie-

Aussi-tôt Dom Henri fit alliance avec le Roi de Portugal, qui l'avoit prévenu d'amitié en refusant retraite à Dom Pedro. Le Roi de Grenade renouvella aussi les Traités . & tout étant paisible dans le Royaume de Castille, Henri congédia les Troupes étrangeres, dont il croyoit plus avoir besoin, & retine feulement quinze cens chevaux fous la conduite de Bertrand du Guefclin & Bernard de Foix, qui avoient de trop grands établissemens dans le Royaume pour le quitter. Il fit quelque tems après venir d'Aragon la Reine sa femme, & la Princesse Eleonor sa belle-fille. Loup de Luna Archevêque de Sarragosse en eut la conduite, accompagné de plusieurs Seigneurs Aragonnois.

Ces heureux succès ne rendirent le Roi Dom Henri que plus vigilant, il ne s'endormit pas dans sa bonne fortune, il sçavoit que Dom

#### HISTOIRÉ

Pedro ne le laisseroit jamais en repos, 1367-qu'il ne quitteroit qu'avec la vie l'esperance de remonter sur le Trône, & que son argent lui feroit trouver de la protection. Il fongea à s'établir solidement . & à remplir. son Epargne épuisée par la guerre; car quoiqu'on ne se fût point battu, il avoit fallu donner des sommes immenses à tous ces Aventuriers François, Anglois, Aragonnois, qui n'étoient venus en Castille que pour piller, & qui n'en étoient sortis qu'après y avoir pris, outre leur solde, tout ce qu'ils avoient trouvé à leur bienseance. Les Etats de Castille s'affemblerent à Burgos, & pan consentement unanime de tous les Ordres, reconnurent le Prince Jean héritier légitime du Royaume, & lui prêterent serment de fidélité. Ils accorderent au Roi la dixme de toutes les marchandises & denrées qui se vendent publiquement, pour le mertre en état de résister au Tyran, se par le moyen des secours étrangers il osoit recommencer la guerre. Les habitans de Burgos témoignerent

DE CHARLES V. Liv. II. 137 en cette occasion beaucoup de zele pour le service du nouveau Roi, 1367, qui pour les en récompenser leur donna les revenus de la Ville de Mirande, située sur l'Ebre.

Le Roi d'Aragon voyant que la guerre étoit finie heureusement . & que Dom Henri étoit Roi paisible de Castille, lui envoya des Ambassadeurs pour le presser d'exécuter les Traités. qu'ils avoient ensemble, en lui payant les sommes dont ils étoient convenus, lui faifant livrer les Places, qu'il lui avoit cédées en Castille. Les Ambassadeurs furent bien reçûs. mais ils ne remporterent que des paroles. Dom Henri leur dit, qu'il se souviendroit toujours, qu'il devoit la Vie & la Couronne au Roi d'Aragon, que le sang & l'amitié formoient entre eux des liens que rien ne pouvoit rompre, mais que dans l'état présent des choses, n'étant qu'à peine sur le Trône, il n'osoit aliéner tant de villes, qui étoient de l'ancien Domaine de Castille .. que ce seroit s'exposer à un soulevement général; qu'il demandoit un

peu de tems pour mieux s'établir ;

1367. gagner le cœur de ses sujets, fortisser ses Places, & se mettre en état de ne craindre ni les ennemis domestiques ni les étrangers. Ces raisons paroissoient plausibles, & le Roi d'Aragon sut obligé de s'en contenter.

Cependant le Roi Charles Cinquiéme remettoit peu-à-peu la paix & l'abondance dans ses Etats. avoir profité d'abord de l'éloignement des grandes Compagnies, tout le reste des voleurs avoit été exterminé, & la sureté des grands chemins rétablie. Comme il n'étoit pas obligé d'entretenir beaucoup de troupes, & qu'il avoit retranché toutes les dépenses inutiles, il fut assez heureux pour pouvoir soulager ses peuples & les décharger d'une infinité d'impôts, que les derniers Rois & lui-même pendant qu'il étoit Régent, avoient été obligés à lever sur eux. Le succès de la guerre de Castille lui donna beaucoup de joie, il fut bien-aise de voir la Princesse de Bourbon vengée, & il fit une alDE CHARLES V. Liv. II. 139
liance fort étroite avec le Roi Dom
Henri, lui promettant de le fecou. 1367, rir d'hommes & d'argent, en cas
qu'il eût à loutenir une nouvelle guerre, comme il y avoit bien
de l'apparence, qu'il y feroit obligé.

Le 6, d'Avril de la même année le Prince Lionnel d'Angleterre arri- 1368. va à Paris, & y fut reçû avec ami- Nic. Giltié & magnificence, le Duc de Berri les 347. & le Duc de Bourgogne freres du Roi allerent au - devant de lui jusqu'à Saint Denis, & le menerent au Château du Louvre où le Roi le fit souper avec lui. La Reine lui donna à dîner le lendemain à l'Hôtel de Saint Paul , & les deux jours suivans le Duc de Berri & le Duc de Bourgogue le traiterent l'un après l'autre à l'Hôtel d'Artois. Le Roi lui envoya pour plus de vingt mille francs de présens, & le fit défrayer par ses Officiers jusques fur les frontieres d'Italie, où il alloit épouser une fille de Galeas Duc de Milan.

Quelques jours après mourut Si-

- mon de Bussi premier Président du 1368. Parlement de Paris, sa charge fut deux ans vacante, & le Roi la donna à Guillaume de Seris Saintongeois qui y fut installé par le Cardinal de Beauvais Chancelier de France. Le Roi fit en même-tems deux Maréchaux de France, Louis Comte de Sancerre, & Louis de Moton Sire de Blainville. Le Maréchal de Boucicaut venoit de mourir, & n'avoit laisse qu'un fils âgé de trois ou quatre ans, qui fut depuis Maréchal de France & Gouverneur de Gènes. Il ne s'étoit pas soucié de lui laisser du bien , & sur ce qu'un jour ses amis le blâmoient de n'avoir point profité de la faveur du Roi Jean de son Maître, Je n'ai rien vendu , leur répondit-il, de l'héritage de mes peres.

E' n'y ai rien augmente : Si mon fils est preud homme, il aura asser alse : E' fi rien ne vaut , dommage sera de ce que tant lui demourera. Le Maréchal d'Andreham cassé de vieillesse & des travaux de la guerre, remit le bâton entre les mains du Roi, & se retira à la campagne pour se préparer à

DE CHARLES V. Liv. II. 141 mourir. Il avoit commandé en Bretagne sous le Roi Philippe de Va-13682 lois, en Picardie, en Normandie & en Languedoc sous le Roi Jean: & comme dans ces différens emplois il avoit eû le maniement des deniers publics, il en demanda une décharge que le Roi lui fit expédier en bonne forme, moyennant quoi il renonça à une pension de mille francs d'or, que le Roi Jean lui

avoit assignée sur le Trésor.

La France sous la conduite d'un Invier Roi sage commençoit à respirer; du chartes. Guesclin avoit mené en Espagne 1.6. tous les pillars, les Provinces se repeuploient, la paix avoit remis les soldats au labourage, & l'on pouvoit espérer que le meilleur pays du monde seroit en peu d'années dans fon abondance ordinaire. Mais il manquoit quelque chose au bonheure des François, chaque particulier ne se croyoit pas heureux dans sa famille, si le Roi ne l'étoit dans la sienne, & il ne l'étoit pas. La Reine, que la douceur de son esprit & la beauté de son visage rendoient

la plus aimable Princesse de son x 368. tems, n'avoit encore eu qu'une fille, qui étoit morte, on souhaitoit un fils, qui pût succèder à toutes les vertus du pere. Les vœux du peuple furent exaucés, & le 3, de Décembre elle accoucha d'un garçon à l'Hôtel de Saint Paul. Le Roi alla aussi-rôt à l'Egslife de Notre-Dame en rendre graces à Dieu, & sit chanter la Messe à la Chapelle de la Vierge à l'entrée du Chœur.

Le lendemain il alla à S. Denis visiter les tombeaux des Martyrs, on fit par son ordre de grandes aumônes aux pauvres. Huit jours après le petit Prince fut baptifé àParis dans l'Eglise de S. Paul, sa céremonie fut magnifique. La marche commença par deux cens hommes, qui portoient chacun une torche de cire blanche. Ensuite marchoit seul, Hugues de Châtillon Maître des Arbaletriers de France, un cierge à la main. Le Comte de Tancarville suivoit, portant une coupe d'or où il y avoit du fel. Après venoit la Reine Jeanne d'Evreux veuve du Roi Charles le

DE CHARLES V. Liv. II. 143 Bel, qui portoit l'enfant entre ses bras. Le Comte de Dammartin & le 1368. Sire de Montmorency marchoient à ses deux côtés. Le Duc d'Orleans oncle du Roi, & le Duc de Bourbon frere de la Reine suivoient l'enfant , & étoient suivis du Duc de Berri & du Duc de Bourgogne freres du Roi. La Reine Blanche de Navarre veuve du Roi Philippe de Valois, & la Duchesse d'Orleans fermoient la marche, accompagnées de la Comtesse d'Harcour, de la Dame d'Albret, toutes deux sœurs de la Reine, & des autres Princesses & Dames, toutes habillées d'étoffes d'or avec des couronnes sur la tête. Le Cardinal de Beauvais Chancelier de France les attendoit à la porte de l'Eglise accompagné de l'Evêque de Paris, des Archevêques de Lyon & de Sens, & des Evêques d'Evreux, de Coutance, de Troyes, d'Arras, de Meaux & de Noyon, tous en habits Pontificaux, la mitre en tête & la crosse en main. Le Cardinal baptisa l'enfant, Charles Comte de Dam-

martin & Charles Sire de Montmo-

rency furent ses parains, & le nom-1368. merent Charles. On donna ensuite à la porte de l'Eglise de la Coûture fainte Catherine vingt deniers parisis à tous ceux qui les demanderent & la presse y fut si grande, qu'il y eut plusieurs femmes d'étouffées. Le jeune Prince prit le nom de Dauphin, que le Roi son pere avoit porté le premier. Le lendemain l'Archevêque de Sens présenta au Cardinal de Beauvais le Chapeau que le Pape lui avoit accordé à la priere du Roi qui avoit en lui beaucoup de confiance, & qui l'avoit mis à la tête de son Confeil. Il mit aussi dans son Confeil secret Nicolas de Braque vieux Chevalier, qui avoit rendu de grands fervices aux deux derniers Rois, & lui donna le Gouvernesomptede ment du Château du Bois de Vin-

cennes avec treize cens quatre-vingt Tref. des livres d'appointement, à la charge Guerres. d'y entretenir six hommes d'armes & six Arbalêtriers. Il l'envoyoit aussi de tems en tems dans les Provinces visiter les troupes qui y étoient en

garnison, & hii donnoit six france franc

DE CHARLES V. Liv. II. 145 francs par jour pour sa dépense. Cependant le Roi Dom Pedro, 1368

dont les malheurs avoient réveillé le courage & l'activité ne s'endormoit pas : chassé de Portugal où on lui avoit refusé retraite, il s'étoit embarqué en Galice avec ses enfans & fon tréfor, & étoit venu aborder à Bayonne. Il avoit bien connu, que haï des Castillans autant qu'il l'étoit, il ne remonteroit jamais lur le trône sans un secours étranger : & après avoir examiné en lui-même tous les Princes de l'Europe, il n'avoit trouvé que le Prince de Galles capable de le rétablir. Le Roi d'Angleterre étoit trop éloigné, & ne cherchoit plus de nouvelles affaires ; l'âge avoit temperé en lui cette ardeur de gloire, qui le portoit aux grandes entreprises. Le Roi de France étoit enrierement dans les interêts de son ennemi: & quant aux Rois d'Arragon, de Navarre, de Portugal & de Grenade, il se souvenoit de les avoir tous offenses dans sa prosperité, & devoit s'attendre à les avoir tous pour ennemis.

Le Prince de Galles étoit alors le 1368. plus glorieux Prince de son siécle, il n'avoit que trente-cinq ans, & dès l'âge de quatorze il avoit gagné la bataille de Cressi contre le Roi Philippe de Valois; car quoiqu'il ne commandat pas l'Armée de son pere Edouard n'avoit presque point agi de la main, & s'étoit tenu en bataille sur une éminence, tandis que son Froif. t. fils fe battoit , voulant , disoit-il, vol. Cron. que l'enfant gagnât ses éperons & eut tout l'honneur de la journée. Le Prince s'étoit trouvé depuis en plusieurs occasions & sur tout à la bataille de Poitiers, où avec dix mille hommes il en avoit défait cinquante mille, & avoit pris prisonnier le Roi Jean. Ses Victoires ne l'avoient point enorqueilli, toujours doux . toûjours modeste, on l'avoit vû traiter son prisonnier avec les mêmes respects, qu'il est traité son vainqueur ; & quand enfin le Roi d'Angleterre eut consenti à faire la paix avec la France, il y avoit apporté toutes les facilités imaginables ne youlant pour sa part, que l'honDE CHARLES V. Liv. II. 147
neur d'avoir vaincu. On l'appelloit
ordinairement le Prince Noir, parce 13,68z
que se croyant assez remarquable
par sa bonne mine, il méprisoit
todjours une Cotte d'armes noire.
Ainsi Amé VI. Comte de Savoye
fut furnommé le Comte Vert & son
fils Amé VII. le Comte Rouge,
parce qu'ils aimoient ces couleurs &
que, dans les tournois & dans les
combats, ils n'en portoient jamais
d'autres.

Le Prince de Galles commandoit en Guienne, en Poitou, en Saintonge, en Angoumois, & dans les Pays qui avoient été cédés au Roi d'Angleterre par le Traité de Bretigni; Et comme ces Provinces étoient grandes, riches & peuplées, & qu'il en tiroit tous les revenus, sa Cour étoit plus magnifique qu'aucuneautre de l'Europe. Ce n'étoit que spectacles, que tournois, que fêtes guerrieres, les Etrangers y venoient de tous côtés; le Prince aussi galant dans la paix que sier dans le combat, animoit tout par sa présence: quoi-

qu'il fut fort bien fait, sa gloire lui 1368. donnoit encore de nouvelles graces: & si ces grandes actions lui attiroient l'estime de tout le monde, il sçavoit gagner les cœurs par des manières engageantes ausquelles on ne

résissoit point.

Il étoit à Bordeaux lorsqu'on l'avertit que Dom Pedro chassé de son Royaume étoit arrivé à Bayonne, il y envoya aussi-tôt ses Officiers pour le recevoir, & le fit traiter magnifiquement. Ce malheureux Roi. qui ne laissoit pas d'avoir de bonnes qualités, quoiqu'il en eut encore plus de mauvaises, & que l'état présent de ses affaires rendoit aussi humble qu'il avoit été insolent dans sa prosperité, se jetta d'abord aux pieds du Prince de Galles, & lui dit: Que le Vainqueur des Rois devoit être leur azile dans la mauvaise fortune. que sa cause étoit celle de tous les Princes, qu'un bâtard Comte de Trastamare avoit pris sa place, qu'il étoit foutenu par les François, mais que ce n'étoit pas des ennemis à craindre pour lui, & qu'après les avoir

DE CHARLÉS V. Liv. II. 149
vaincus tant de fois dans leur propre Pays, il les vaincroit bien encore en Caftille, principalement
quand il auroit à fes côtés un Roi
legitime, que des fujets peuvent bien
abandonner pour un tems, mais
qu'ils ne fauroient jamais oublier.

Le Prince le fit relever, lui rendit les honneurs dûs à sa dignité, & fans vouloir encore s'engager, lui promit seulement de ne le point abandonner. Il tint conseil quelques jours après avec ses Ministres, & mit l'affaire en déliberation. Les plus fages d'entre eux étoient d'avis, qu'il donnât seulement retraite à Dom Pedro, & qu'il ne fit point la guerre pour rétablir un Tyran, l'horreur du genre humain. La Princesse de Galles s'y opposoit aussi, & sans se soucier des présens du Tyran, elle le regardoit comme un monstre, qui avoit fait mourir sa femme. Mais le Prince ne la consultoit pas sur ses desseins de guerre. Elle voudroit bien, Cron. de disoit-il un jour à ses Chevaliers, Guestin que je demeurasse toujours de côté elle en 244. ses chambres, ce ne ferai-je pas. Jean

Chandos Connêtable de Guienne; 1368. Thomas Feleton Grand Sénéchal & tous les autres Capitaines Anglois & Gascons, nourris dans le défordre, accoutumés au fang vouloient la guerre, & lui disoient : Qu'il ne trouveroit jamais une plus belle occasion de s'immortaliser : qu'après avoir domté les Gaules, il falloit comme Charlemagne domter auffiles Espagnes : qu'un Heros marchoit zoujours à la gloire, & qu'elle étoit bien sûre en faisant remonter sur le trône un Roi son Allié, qui n'avoit point d'autre protection que la fienne.

Ces raisons toucherent l'esprit ambitieux du Prince, il le vit dans ce moment l'Arbitre des Rois; & sçachant d'ailleurs que le Roi Charles Cinquiéme ne manqueroit pas d'enyoyer des troupes au Comte de Trastamare, une jalousse sécrette lui sit esperer de les voir encore les armes à la main & de les vaincre, comme il avoir déja fait en tant d'occasions. Il ne voulut pourtant pas se déterminer sur une affaire si im-

DE CHARLES V. Liv. II. 157 portante, sans consulter le Roi son pere; il lui fit savoir l'état des af-1368. faires, & ce Prince lui manda qu'étant sur les lieux il vovoit les choses de plus près, & pouvoit mieux prendre son parti; mais que s'il y croyoit réussir, il lui conseilloit d'assister de toutes ses forces le fils du Roi Alphonse de Castille son bon ami, & son ancien Allié. Il lui envoya en même tems le Duc de Lancastre avec un secours considerable d'hommes & d'argent, & consentit que le Roi de France lui mit entre les mains cent mille francs, qu'il étoit prêt à payer suivant le Traité de Bretigni. Les Sires de Clisson & de Retz arriverent aussi de Bretagne avec trois cens Gentils - hommes. Tous ces secours venus à propos acheverent de déterminer le Prince de Galles, qui ne cherchoit qu'une nouvelle occasion d'acquerir de la gloire. Il fit publier l'Arriere - ban dans toutes les Terres de son obéisfance, & manda aux Seigneurs Anglois, que le Roi Dom Henri avoit retenus à sa Cour, de le venir trou-Giiii

Isi HISTOIRE

ver incessamment. Ils firent assem-1368. bler tous ceux qui étoient encore en Castille & en Aragon au nombre de cinq ou fix mille, & marcherent du côté de France. Ils y eurent beaucoup de peine, il faloit traverser les Pirénées, & tous les passages leurs étoient fermés, le Roi d'Aragon y avoit mis des troupes, qui quoiqu'en petit nombre suffisoient dans des montagnes pour arrêter cent mille hommes. Ils eurent recours au Comte de Foix, qui à la persuasion de Jean Chandos les laissa passer sur ses Terres, en leur faisant payer cherement les vivres qu'il leur fournit. Ils se séparerent ensuite pour subsister plus commodément, les uns prirent le chemin du Comté d'Armagnac, & les autres s'avancerent vers Montauban. Ils pilloient tous les lieux par où ils passoient ; ce qui obligea le Vicomte de Narbonne & Gui d'Asai Sénéchal de Toulouse, à faire armer tout ce qu'ils purent de

Character Chevaliers pour leur courre-sus. Les de la ville de Tou François eurent d'abord quelque lonseit 2 avantagesur eux, & les poursuivirent

DE CHARLES V. Liv. II. 163 jusques dans les portes de Montauban; mais la garnison de la Ville 1368 qui étoit Angloise étant venue à leur fécours, les François furent défaits, & tous leurs Chefs tués ou pris prisonniers. Le Vicomte de Narbonne & le Senéchal de Toulouse furent mis en liberté sur leur parole, & & promirent une groffe rançon. Le Pape ayant été averti de ce qui étoit arrivé les releva de leur serment, & leur défendit expressément de donner de l'argent à des voleurs, qui en allant en Castille l'avoient luimême rançonné, & qu'il n'avoit pas manqué d'excommunier. Ainsi ils arriverent en Guienne en assez mauvais état, la plûpart à pied & mal armés. Le Prince de Galles qui connoissoit leur valeur, les remit en bon équipage, Il faisoit un prodigieux armement, se doutant qu'il auroit affaire non-seulement à toute la Castille réunie contre le Tyran Dom Pedro, mais encore à toute la Jeunesse de France, qui se voyant en paix par le Traité de Bretigni, seroit bienaile de le signaler dans une guer1368, quoient pas, sa réputation lui en attiroit de tous côtés, chacun vouloit combattre sous ses Enseignes, & croyoit être sûr de la victoire en suivant un si grand Capitaine.

Il avoit une application continuelle à faire des troupes, & comme un jour il demandoit au Sire d'Albert combien il lui pouroit fournir de lances, Monseigeur, lui ré-

Froif. 1. pondit-il, si je voulois prier tous mes wel.304. Feaux .j'aurois bien mille lances, ma Terre gardée. Par mon Chef, dit le Prince, Sire d'Albert, c'est belle chofe , je les retiens tous , & fe tournant vers ses Courtisans il leur dit en Anglois: Par ma foi on doit bien aimer la Terre où l'on a un tel Baron, qui peut servir son Seigneur à mille lances. Il fit aussi-tôt délivrer des Commisfions au Sire d'Albert pour lever mille lances, mais ayant depuis fait reflexion, qu'un Seigneur si bien accompagné seroit trop puissant dans fon Armée, & lui pouroit donner quelque jalousie, il sui manda de ne lui en amener que deux cens, sans

DE CHARLES V. Liv. II. 155
fe mettre en peine de le rembourfer de la dépense, qu'il avoit déja 1368:
faite. Le Sire d'Albert sier & hautain de son naturel s'en plaignit hardiment, & sans le Comte d'Armagnac son oncle, qui lui adoucit l'esprit, il se servié-

mités & eut fait dès lors étourdi-

ment & à sa perte ce qu'il sit depuis avec prudence.

Le Prince de Galles avoit besoin d'argent pour payer tant de troupes, il fit fondre la plus grande partie de sa vaisselle d'or & d'argent & en fit battre de la Monnoye. Dom Pedro lui donna une table d'or enrichie de pierres précieuses&lui abandonna tous ses trésors, qui n'étoient pas médiocres, l'assurant qu'il en avoit caché bien d'autres à Tolede & à Seville, dont le Prince seroit le maître dès qu'il auroit battu ses ennemis. Ainsi en peu de tems l'Armée fut nombreuse, & rien n'empêchoit le Prince de partir que la grossesse de la Princesse de Galles. Elle accoucha le six de Janvier d'un fils, qui fut batisé par l'Archevê-Gvi

que de Bordeaux, & tenu sur les 8368. Fonts par l'Evêque d'Agen & par le Roi de Majorque, qui le nommerent Richard. Ce Roi avoit été dépoüillé par le Roi d'Aragon, & étoit venu implorer l'assistance du Prince de Galles, qu'on regardoit alors comme le seul Prince capable par sa valeur & par sa pussifiance d'être le protecteur des Rois malheureux.

116

Après la cérémonie du Batême, tout se disposa à partir, & le Prince donna ses derniers ordres. Il laissa le Gouvernement de Guienne à Tames Dandelée Sénéchal de Poitou, dont il avoit vu le courage à la bataille de Poitiers, & se mit en marche du côté de Bayonne. Il avoit assez de troupes aguerries & bien disciplinées , la difficulté étoit de passer en Espagne; on ne le pou-voit faire que par la Navarre, & les passages des montagnes étoient si étroits & si aisés à garder, que cent hommes en pouvoient arrêter cent mille; il faloit donc être d'accord avec ceux du Pays. Le Roi Dom Henri de Trastamare l'avoir

DE CHARLES V. Liv. II. 157 bien prévû, & dès qu'il fçût que Dom Pedro étoit allé implorer le fecours du Prince de Galles, il fe prépara à la guerre de ce côté-là, renouvella fes Alliances avec le Roi d'Aragon, & promit au Roy'de Navarre de lui donner la Ville de Logrogno, pourvû qu'il empêchât les Anglois de paffer par fes montagnes, ce qu'il pouvoit faire fort

aifément.

Le Prince de Galles avoit été averti de ce traité & ne s'en embarrassoit pas, il connoissoit le Roi de Navarre, & quand son Armée fut en état de marcher, il le fit prier de se rendre à Bayonne pour y parler d'affaires importantes. Le Roi de Navarre, que son interêt faisoit marcher ailément, y vint aussi-tôt après avoir pris ses sûretés, & sans se soucier de la parole qu'il avoit donnée au Roi Dom Henri, il figna avec Dom Pedro & le Prince de Galles un traité, par lequel il devoit avoir Logrogno, Calahorra & Navarrette, & le Prince de Galles devoit avoir la Principauté de Biscaye

15.00

pour les frais de la guerre : Domi 1368. Pedro qui n'avoit plus rien, ne faisant pas grande difficulté de promettre beaucoup. Il devoit aussi laifser ses filles en ôtage à Bayonne jusqu'à la fin de la guerre, & moyennant cela les deux Princes promettoient d'employer toutes leurs forces pour le rétablir. Après que le traité fut figné, le Prince de Galles donna à dîner aux deux Rois, ils mangerent à la même table, Dom Pedro étoit à droite, le Prince de Galles à côté de lui, le Roi de Navarre avoit la gauche. Ils se separerent avec de grandes protestations d'exécuter fidellement tout ce qu'ils s'étoient promis.

Mais à peine le Roi de Navarre fut-il retourné à Pampelune, qu'à la priere du Roi d'Aragon il se rendit à Sierra di Campos sur les confins de Leon & de Castille, au commencement de l'année 1367. & y sit un autre traité avec le Roi de Castille. L'Archevêque de Tolede & Comte de Denia Aragonnois s'y trouverent, & il leur promit & jutouverent, & jutouverent, & jutouverent, & jutouverent, & jutouverent, & jutouvere

DE CHARLES V. Liv. II. 159
ra de défendre aux Anglois le pallage de se montagnes, moyennant 1368,
quoi Dom Henri lui donneroit Logrogno, qu'il croyoit avoir plus aiiément de celui qui en étoit en posseffion.

On se préparoit à la guerre des deux côtés , Dom Henri avoit fait assembler à Burgos les Etats de Castille, qui dans la peur de retomber fous le pouvoir du Tyran avoient promis tout ce qu'on avoit voulu, & Bertrand du Guesclin étoit allé en France chercher du fecours. Le Roi Charles Cinquiéme qui l'aimoit, le reçut fort bien, lui fit donner quelque argent & dit publiquement, qu'on lui feroit plaisir d'aller à la guerre de Castille, de sorte que la plûpart des jeunes Gens de la Cour de France s'étoient enrollés. Du Guesclin avoit assemblé quatre mille hommes d'armes, qui faisoient douze mille chevaux, chaque homme d'armes ayant son Ecuyer & son Coustillier, & seulement deux mille Arbalêtriers à pied, parce qu'il y avoirassez d'Infanterie en Castille. Il

donna le rendez-vous à fes troupes 1368, auprès de Touloufe, & manda au Roi Dom Henri, qu'il alloit paffer les Pyrénées pour le joindre inceffamment.

D'autre part le Prince de Galles marchoit vers les montagnes pour passer en Espagne à la tête de vingt-Tept mille hommes d'armes, fans compter l'infanterie. Le Roi de Navarre qui avoit signé des Traités des deux côtés, étoit affez embaraffé, il ne pouvoit se résoudre à prendre un parti; & s'il voyoit le Princes de Galles suivi d'une belle armée accoutumée à vaincre, il voyoit aussi Dom Henri accompagné de toute la Noblesse de Castille & d'Aragon. & secondé du fameux Bertrand du Guesclin, qui lui amenoit dix ou douze mille chevaux. Dans cette incertitude ne voulant tenir sa parole ni à l'un ni à l'autre, il se servit d'un stratagême assez singulier. Bertrand du Guesclin avoit mis dans fon Château de Borgia un de ses parens nommé Olivier de Mauni, le Roi de Navarre convint avec lui

DE CHARLES V. Liv. II. 161 qu'un certain jour il iroit à la chasse . aux environs du Château, & que 1368. Mauni l'enleveroit & le retiendroit prisonnier, jusqu'à ce que l'armée du Prince de Galles eut passé les montagnes, & fut entrée en Castille. Il esperoit par-là n'être point obligé à se déclarer, & pouvoir attendre l'issuë de la guerre pour suivre le parti du vainqueur. La chose fut exécutée comme elle avoit été projettée, Mauni enleva le Roi de Navarre & le mena dans son Château; mais quand il y fut il l'y retint tout de bon, & ne le laissa aller qu'en lui faisant promettre de payer une grosse rançon, & pour sureté il voulut avoir l'enfant de Navarre en ôtage. Ce Roi infidelle se voyant trompé lui-même promit tout ce qu'on voulut, l'enfant fut livré & mis dans le Château de Borgia, & le Roi retourna à Tudelle avec Mauni, qui alloit querir l'argent de la rançon. Mais à peine y furent-ils arrivés, que Mauni fut arrêté & menacé du dernier suplice, s'il ne fai-10it relâcher l'enfant, le Roi de Navarre lui disant qu'il étoit bien sor 1368. de se fier à celui qu'il avoit trompé. Mauni eut peur, sit mettre en liberté l'enfant, & retourna au Chàteau de Borgia avec la honte d'avoir, manqué à sa parole sans en avoir prosité, & le Roi de Navarre piqué, contre les François & contre les Aragonnois, se déclara ensin pour le. Prince de Galles, & lui envoya trois cens chevant.

> Le Roi Dom Pedro & le Prince de Galles avoient traversé les Pyrénées, sans trouver personne qui s'v opposat. Ils avoient séparé leurs troupes en trois corps : l'avant-garde commandée par le Duc de Lancastre & par Chandos avoit passé le premier jour, le jour suivant le Prince de Galles & le Roi Dom Pedro avoient passé avec le corps de bataille, & le troisiéme jour l'arriere-garde avoit aussi passé sans difficulté sous la conduite du fils du Roi. de Majorque. Ils avoient traversé la Navarre, & étoient venus camper dans la petite Province d'Alava entre la Navarre & la Castille. I.e.

DE CHARLES V. Liv. II. 167 Roi Dom Henri vint au devant d'eux, & se posta sur une éminence 1368. où il étoit impossible de l'attaquer. Il y tint un Conseil de Guerre où les avis furent differens; les Ambafsadeurs de France qui étoient dans son camp, lui conseillerent de ne point hazarder la bataille : Ils lui representerent qu'il n'avoit qu'à se donner parience & à se fortisier dans fon poste, que les vivres ne lui manqueroient pas : que tous les peuples oui lui étoient affectionnés y en apporteroient en abondance, au lieu que l'armée ennemie manqueroit bien-tôt de tout : que les étrangers ne pouvoient pas subsister long-tems en Espagne: que la victoire ne lui donneroit rien, & qu'il perdroit tout par la perte d'une bataille : qu'au reste il ne falloit point se flater, qu'il avoit affaire à des troupes toujours victorieuses, & commandées par le plus vaillant & le plus heureux Prince du monde, au lieu qu'il conduisoit des milices mal disciplinées qui n'avoit qu'une premiere fougue, & qui bien-tôt l'abandonne-

## 164 HISTOIRE

roient dans le combat. Bertrand du 1368. Guesclin, quoiqu'il aimât assez à se battre, étoit du même avis; mais Dom Teillo Prince de Biscaye, & tous les jeunes Seigneurs Castillans demandoient la bataille. Ils disoient que la guerre acheveroit de ruiner le Royaume, que les François la vouloient faire durer parce qu'ils s'y enrichissoient : qu'ils étoient deux Castillans contre un Anglois, & que le Giel seroit pour la bonne cause. Ils se vantoient même de les avoir déja battus toutes les fois qu'ils s'étoient rencontrés au fourage : & Dom Teillo fier d'avoir défait Thomas Feleton grand Sénéchal de Guienne, ne croyoit pas que les autres fussent capables de lui resister.

Ainsi après bien des contestations la bataille fut résolue dans le camp des Castillans, & le Prince de Galles l'accepta avec joye; les deux armées se rangerent vis-à-vis l'une de l'autre près du Bourg d'Acostra, à

la vûe de Navarrette.

Le Roi Dom Henri donna la droite à son frere Sanche, suivi

Le Prince de Galles partagea aussi son armée en trois corps, le Duc de Lancastre son frere commandoit le premier, accompagné de Chandos, des deux Maréchaux de Guienne, & de Hugues de Caurelée Capitaine Anglois, qui au premier mandement de son Prince avoit quitté tous les grands établissemens qu'il avoit en Aragon, & l'étoit venu trouver. Le Prince de Galles & le Roi Dom Pedro étoient à la tête du second. Le troisième étoit commandé par le fils du Roi de Majorque, accompagné du Captal de Buch, du Comte d'Armagnac, & du Sire d'Albert, Les Sires de Clision & de Retz commandoient le corps de réserve. Quand les deux armées furent ran-gées en bataille dans la plaine, les deux Princes Dom' Henri & Dom Pedro, qui se disoient tous deux Rois de Castille, s'envoyerent protester mutuellement qu'ils ne demandoient qu'un bon accord, & qu'ils étoient innocens de tous le sang qui s'alloit verser. Cela ne fit qu'irriter les esprits, l'un & l'autre croyoit avoir droit à la Couronne, & n'avoit garde de reculer dans un tems où tant de braves gens étoient prêts à se sacrifier pour leur querelle. Mais le Prince de Galles parut touché de voir tant de sang prêt à se répandre, son armée étoit de trente mille chevaux & de quarante mille hom-

mes de pied, & celle de Castille étoit beaucoup plus forte, principaleruig. ment en infanterie. Mon Dieu, de Brus, ésécria-til, vous scavez, que je n'aë de Gusté sécria-til, vous scavez, que je n'aë clim.12» pris les armes que pour chasser un

Usurpateur, & rétablir un Roi legitime; & puis se tournant vers Dom Pedro: Nous verrons aujourd'buy, lui dit-il d'un ton serme & sier, se

DE CHARLES V. Liv. II. 167 Dieu veut que vous soyez Roi de Castille; mais promettez-lui de pardon- 1368. ner sincerement à vos ennemis, & de traiter à l'avenir les sujets qu'il vous aura rendus avec plus de justice, que vous n'avez fait par le passé. On alloit sonner la charge, & le Prince de Galles avoit déja crié: Marchez, Bannieres, au nom de Dieu & de saint George, quand Jean Chandos Connêtable de Guienne s'avança vers le Prince de Galles tenant à la main une Banniere roulée & lui dit: Monseigneur, il y a long-tems que je suis Chevalier, & par vos bienfaits je suis assez riche en Terres pour être Chevalier Banneret. Aussi-tôt le Prince prit la Banniere & la donna au Roi Dom Pedro, le priant de la déployer; ce que le Roi sit en la remettant entre les mains de Chandos. & lui disant : Vous êtes Chevalier Ranneret.

Cependant on donnoit de part & d'autre le signal de la bataille, ce fut le troisséme du mois d'Avril. Les uns crioient: Castille au Roi Henri, & les autres: Saint George Guienne,

Tout marcha en bon ordre, tout se 1367. mêla, & bien-tôt on n'entendit plus que les cris des soldats & le bruit des armes. D'abord l'aîle droite des Castillans eut quelque avantage, Bertrand du Guesclin à la tête des François poussa les troupes du Sire d'Albert, mais l'aîle gauche ne sit aucune resistance, & lans qu'on sçache pourquoi, Dom Teillo Prince de Biscaye, qui s'étoit vanté de faire tant de merveilles, s'enfuit à la premiere charge, & tous ses gens le Suivirent. Ainsi du Guesclin se vit attaqué en même tems par le Sire d'Albert qui rallia ses troupes, & par le Duc de Lancastre qui le chargea en flanc, au lieu de poursuivre les fuyarts. Il résista autant qu'il put, & voyant la plûpart de ses soldats tués ou hors de combat, il joignit le Roi Dom Henri, qui faisoit de grands efforts pour rétablir les affaires. Il avoit encore plus de quarante mille hommes, mais la plûpart de jeune Noblesse peu accontumée au carnage, & encore moins à la discipline militaire. Il les menoit lui - même à

DECHARLES V. Liv. II. 169
la charge, & leur donnoit l'exemple
d'une valeur heroïque. Vous m'aveç Frigi. 14
fait voire Roi, leur crioit-il de rang voil
cn rang, vous m'avez juré de ne m'a- 144
bandonner jamañs. acquiter - vous de
votre parole & je m'acquitterai de la
mienne. je combatterai toujours tant

que je vous verrai combatre.

Le Prince de Galles de son côté ne négligeoit rien, & sans faire pararade de Ion courage, comme un jeune homme, il faisoit le métier de Général. La fuite du Prince de Bifcaie & la défaite des François ne l'avoient point fait présumer de ses forces, il n'en avoit pas été plus vîte, & n'avoit attaqué le corps de bataille où étoit Dom Henri, qu'après avoir ramassé toutes ses troupes pour le faire avec sûreté. En effet, les Castillans déja ébranlés par la mort ou par la fuite de leurs compagnons ne purent soutenir ses efforts, ils plierent de tous côtés \_ & Dom Henri voyant tout désesperé se sauva à toute bride vers l'Aragon avec Dom Pedro de Luna Chevalier Ara

gonois. Aussi-tôt tout s'enfuit, on 1367 mit bas les armes. Du Guesclin appuyé contre une muraille, se défendit long-tems, Dom Pedro crioit qu'on le tuât, le regardant comme le plus dangereux de ses ennemis; mais le Prince de Galles étant arrivé

du Gues- me rends au Prince, dit Bertrand, car c'est le plus hardi, & aussi-tôt il lui

présenta son épée. Le Prince le doncron. de na en garde au Captal de Buch, qui du Gues- lui dit: Sire Bertrand, or est le tems clim, 272 change, vous me prinstes devant Coche-

rel. & je vous tiens aujourd'hui. Vous ne m'avez pas prins, ne conquis à l'épée, lui repondit Bertrand, aussi comme je sis vous, aussi j'ai un point plus avant. Le Begue de Villaines sut aussi pris prisonnier, & laissé sur sa parole.

Dom Pedro triomphant s'abandonnoit à son humeur sanguinaire, & si le Prince de Galles ne se sût servi de toute son autorité, il eût tout fait passer au sil de l'épée; il sit même massacrer à ses yeux quelques prisonniers de qualité. Il y eut sept DE CHARLES V. Liv. II. 171 ou huit mille hommes tués fur la place, on fit peu de prifonniers, tout le 1367 refte fe fauva du côté de Navarreite, & pluseurs se noyerent en voulant passer l'Ebre avec trop de précipitation.

Quand le Prince de Galles vit qu'il n'avoit plus d'ennemis, il se mit a genoux fur le champ de bataille, & en rendit graces à Dieu, puis se tournant vers Dom Pedro, & lui montrant la campagne couverte de morts, Vous êtes vainqueur, lui dit-Hiff. de il, vous êtes Roi; mais on peut dire Guesclina que vous avez perdu la bataille, puisque 1320. vous ne l'avez gagnée qu'en répandant le sang de vos Sujets, Dieu les a punis de vous avoir abandonné, prenez garde qu'il ne vous punisse à votre tour, si vous ne changez de conduite. Dom Pedro lui voulut embrasser les genoux ; mais il l'en empêcha, & lui dit, La victoire vient de Dieu, & non pas de moi; vous ne me devez rien, mais vous lui devez tout.

Le gain de la Bataille fut la Conquête du Royaume de Castille; la plupart des Villes n'étoient point changé.

Quand la plus grande partie de la Castille sur rentrée sous l'obéissance de Dom Pedro, il chercha les moyens de se désaire honnêtement du Prince de Galles, qui commençoit à lui être à charge; & pour mieux se mettre en état de n'avoir plus besoin de lui, il n'oublia rien pour faire la paix avec ses voisins. Ferdinand Roi de Portugal, nouvelsement monté sur le Trône par la mort de son pere Pierre, avoit toutes les inclinations portées à la paix, & ne songeoit qu'à jouir des plaisirs de la Royauté. Le Roi de Grenade avoit

DE CHARLES V. Liv. II. 173 affez d'affaires chez lui, où les diverles factions des Zegris & des Aben-1367 cerrages causoient de perpétuelles guerres civiles. Il ne restoit que le Roi d'Aragon, Prince assez peu fidele à sa parole, & qui d'ordinaire étoit du côté du plus fort. L'alliance qu'il avoit avec le Roi Dom Henri de Trastamare, dont le fils aîné avoit époufé sa fille, ne balançoit pas dans son esprit, le moindre petit intérêt, & la politique chez lui l'emportoit toujours fur l'honneur & fur l'amitié. Un aussi mauvais cœur que celui-là ne fut pas difficile à gagner. Dom Pedro avec l'agrément du Prince de Galles lui envoya Hugues de Caurelée, qui avoit été longtems à son service. & qui n'en étoit forti que pour obéir au mandement de son Prince légitime. Ce fut un Ambassadeur agréable au Roi d'Aragon, qui ne pouvant pas faire la paix si vîte, consentit à une Tréve. Alors Dom Pedro ne garda plus de mesures avec le Prince de Galles, il lui avoit promis de grandes sommes d'argent, & la Principauté de Biscaie; il ne H iii

HISTOIRE

lui donnoit ni l'un , ni l'autre : ses 3367. peuples, disoit-il, étoient ruinés par la guerre, & ne pouvoient rien contribuer , & les Villes de Bifcaie naturellement fortes, & dans des Montagnes presque inaccessibles refusoient d'obéir , soit qu'ésectivement elles eussent horreur d'une domination étrangere, foit qu'il leur cût donné des ordres secrets contraires à ceux qu'il donnoit publiquement, de recevoir les Garnisons Angloises. Quoiqu'il en soit, le Prince de Galles étoit depuis plus de trois mois à Valladoli avec son armée, que le mauvais air & les chaleurs excessives avoient diminuée de plus de la moitié. La peste y faisoit un grand ravage, & lui-même de fatigue & de chagrin de se voir trompé par un Tyran, qu'il avoit remis sur le Trône, étoit tombé dans une langueur & une espece d'hydropisie, dont il ne guerit jamais parfaitement. Il envoyoit fommer Dom Pedro de sa parolé, & lui reprocher son infidélité, & n'en recevoit que des excuses & des promesses éloignées.

DE CHARLES V. Liv. II. 175 Dom Pedro demeuroit à Seville à l'extrémité du Royaume de Castille; 1367; & supposoit tous les jours de nouvelles affaires, qui l'empêchoient de retourner à Valladoli. Il ola même mander au Prince que ses Soldats pilloient le Royaume, & que tant qu'ils y seroient il ne falloit pas esperer d'en tirer de l'argent; mais que s'il les faisoit repasser en Guienne, il lui envoyeroit incessamment les sommes qu'il lui avoit promises. C'étoit assez marquer sa perfidie & son ingratitude, mais le Prince n'étoit pas en état de s'en venger, il se sentoit affoiblir de jour en jour, & son armée dépétissoit à vue d'œil. Il prit enfin le parti de repasser en Guienne, & pour se venger de Dom Pedro, il signa en fecret un Traité avec le Roi de Navarre & le Roi d'Aragon, par lequel il leur promit de revenir en Castille l'année suivante, à la tête d'une armée assez forte pour en faire la conquête, & la partager avec eux.

Dès que le Roi Charles Cinquiéme eut appris que le Prince de Galles, malade & mécontent, étoit repassé

H iiij

en Guienne, il jugea que Dom Pe-367. dro, auffi cruel que jamais. & plus hai de ses Sujets; ne se maintiendroit pas long-tems fur le Trône de Castille, & manda au Duc d'Anjou d'affifter le Roi Dom Henri d'Hommes & d'argent.Il eût bien fouhaité que Bertrand du Guesclin eût commandé l'armée, mais il étoit encore prisonnier à Bordeaux, & le Prince de Galles ne le vouloit pas mettre à rançon, L'amitié que le Roi avoit pour du Gues-

ner dans un procès qu'il eut alors avec du la Dame de Longueville. Elle prétendoit pour son doüaire, suivant la Courume de Normandie, le tiers des biens du Comte ; & du Guesclin, abfent & prisonnier, avoit obtenu des Lettres d'Etat. La cause fut plaidée & jugée à la Grand'Chambre en pré-

sence du Roi, & il fut dit qu'attendu que du Guesclin avoit été pris prisonnier en combattant pour un Prince étranger, les Lettres d'Etat qu'il avoit obtenues ne pouvoient pas subsister: ce que le Roi approuva contre son inclination , & forcé par la Justice.

clin ne l'empêcha pas de le condam-

DE CHARLES V. Liv. II. 177 Le Roi Dom Henri après la perte 1367. de la bataille de Navarrette s'étoit fauvé en Aragon, & fans s'y arrêter avoit passé en France, se doutant bien que le Roi d'Arragon, dont la foi lui étoit suspecte, l'abandonneroit à son malheur, & le livreroit peut-être à son ennemi. Sa femme & ses enfans avoient aussi trouvé le moyen de sortir d'Espagne. Il passa d'abord chez le Comte de Foix, qui lui promit ses troupes & sa personne, dès qu'il auroit assez de force pour tenter la fortune une seconde fois & vint à Toulouse implorer l'assistance du Duc d'Anjou. Il trouva tout disposé à le bien recevoir. Le Roi à la premiere nouvelle de la défaite de Dom Henri, avoit résolu de le soutenir en toute maniere. Il n'étoit pas de la politique de souffrir l'agrandisfement du Prince de Galles, & c'étoit assez qu'il prît un parti, pour que les François prissent le parti contraire. Le Duc d'Anjou avoit eu ordre d'asfister Dom Henri d'hommes & d'argent, contre un Tyran, qui après avoir eu l'honneur d'épouser une HY

## 178 HISTOIRE

Princesse de la Maison de France l'a-1367. voit fait empoisonner: Et quoique les Anglois fussent les principaux & les plus dangereux Acteurs de cette guerre, on ne les regardoit que comme des troupes auxiliaires, qui pouvoient aller secourir leurs Alliés, & qu'on pouvoit attaquer dans les pays ettangers sans rompre la paix.

Dom Henri assuré d'un si grand secours alla à Avignon, le Pape le reçut avec de grands témoignages d'eftime & d'amitié, lui donna des sommes considérables, & redoubla en fa faveur les excommunications qu'il avoit déja lancées contre Dom Pedro. Ayant même appris que ce Prince, plus cruel que jamais, avoit fait assassiner le Maître de l'Ordre de S. Bernard, qui depuis peu avoit été établi en Galice, & qu'il avoit chasse l'Evêque de Calahorra & celui de Lucente, il envoya en Espagne un Archidiacre pour lui signifier en perfonne la Sentence d'excommunication, & par-là le rendre plus odieux aux peuples. La Commission étoit Mlicate, & l'Archidiacre pouvoir

DE CHARLES V. Liv. IL 179 s'attendre à éprouver la cruauté du plus barbare des hommes, s'il tom- 1367. boit entre ses mains. Il squt que Dom Pedro étoit à Seville, il se rendit à l'embouchure du Guadalquivir y laifsa son vaisseau à l'ancre, & se mit dans une chaloupe à rames pour remonter la riviere, & chercher l'occafion d'exécuter son ordre. Elle se préfenta plus favorable qu'il ne l'eût ofé esperer, Dom Pedro suivi seulement de quelques Gardes, se promenoit à cheval fur le bord de l'eau. Auffi-tôt l'Archidiacre qui le connoissoit fit approcher sa chaloupe assez près pout être entendu de lui, & lui dit qu'il avoitété jetté par la tempête sur les côtes d'Andalousie, qu'il venoit du Levant, & qu'il avoit de grandes nouvelles à ·lui apprendre. Dom Pedro curieux s'arrêta . & lui demanda ce que c'étoit, & l'Archidiacre sans perdrede tems bui lut tout haut l'excommunication. A ces paroles fouldroyantes Dom Pedro transporté de fureur, met l'épée à la main, donne des deux à son cheval, & se jette à Pean pour tâcher de mettre en pieces

Hvi

180 HISTOIRE

celui qui lui faisoit un affront si sen-1367. fible; mais l'Archidiacre s'enfuyoit à force de rames, & le courant & la marée qui baissoit lui étoient favorables. Dom Pedro ne laissa pas de donner un coup d'épée sur la chaloupe, mais sans l'arrêter; son cheval qui d'abord avoit fait de grands efforts, manqua tout d'un coup sous lui, & le laissa dans un endroit où il se seroit noyé infailliblement, si ses gens ne s'étoient jettés dans des petits batteaux qui se trouverent là par hazard, & qui lui donnerent moyen de le retirer de l'eau dans le tems qu'il perdoit connoissance. Il eut bien-tôt repris ses esprits, & s'abandonna à ses désirs immodérés de vengeance. menaçant le Pape de se retirer de son obéissance, & d'obliger les Rois d'Aragon & de Navarre d'en faire autant. Il ne s'en tint pas aux menaces, & désirant porter plus loin les fureurs de sa vengeance, il sit équiper des vaisseaux pour aller, disoitil, ravager le patrimoine de S. Pierre. Le Pape craignit la rage d'un Prince qui n'avoit ni foi ni loi, & DE CHARLES V. Liv. II. 181
s'accommoda avec lui. Les conditions de la paix furent que le Maître 1367,
de l'Ordre de S. Bernard, puifqu'il
avoit été tué, seroit le premier & le
dernier, que l'Ordre seroit supprimé:
que la troisséme partie des Decimes
que les Ecclésaltiques de Castille
payoient au Pape, seroit délivrée au
Roi pour faire la guerre aux Maures,
& qu'a l'avenir les Papes ne pourroient nommer aux Evêchés, ni aux
Maîtrises des Ordres Militaires de
Castille, qu'avec l'agrément du
Roi.

Cependant Dom Henri faisoit de grands préparatifs pour repasser et le page, le Pape & le Roi Charles Cinquiéme lui avoient donné beaucoup d'argent, & le Duc d'Anjou tiroit tout ce qu'il pouvoir du Languedoe pour grossir l'armée. Tous ceux qui avoient été pris prisonnierr à la bataille de Navarrette étoient irrités contre le Tyran de Castille, qui les auroit fait mourir sans le Prince de Galles, & il n'y en avoit pas un qui ne regardât cette guerre comme son affaire particuliere; sur tout Bernard

182 HISTOIRE de Bearn, fils naturel du Comte de

1367. Foix, y fignala son courage, & se trouva des premiers au rendez - vous: avec de bonnes troupes. D'ailleurson sçavoit que les esprits des Castillans étoient plus irrités que jamais, que Dom Pedro les avoit traités avec la même rigueur, & qu'il méritoit de plus en plus le furnom de Cruel, qu'ils lui avoient donné depuis longtems: qu'il avoit perdu sa plus grande force en perdant la protection du Prince de Galles: que la Biscaie, la Province de Quipulcoa, Avila, Salamanque, & quelques autres Places en Castille reconnoissoient encore Dom Henri, & que selon toutes les apparences, les peuples prendroient ouvertement les armes des qu'ils se verroient appuyés par une armée étrangere.

Les choses étoient dans cet étar quand Dom Henri, à la tête de son armée, prit le chemin de la valée d'Andorre. Il laissa sa fenme & ses ensans à trois lieues d'Alet dans un Château, que le Duc d'Anjou lui avoit mis entre les mains par l'ordre

DE CHARLES V. Liv. II. 185 du Roi , & où sa famille pouvoit attendre en sureté l'evenement de la 13674 guerre. Il entra en Aragon malgré. quelques troupes, que le Roi d'Aragon avoit mifes à la garde des passages, & qui se défendirent si foiblement, qu'on les soupçonna d'intelligence; ce Prince intéressé étant bienaise de se conserver une ouverture pour s'accommoder avec le plus fort.

L'Armée traversa l'Aragon sans y faire aucun desordre, & entra en-Castille. Dom Henri après avoir passé l'Ebre, fit une croix fur le sable, fe jetta à genoux, baisa la croix, & jura qu'il mourroit plutôt que de sortir jamais du Royaume. Il marcha ensuite vers Calahorra, qui lui ouvrit les portes, & où une infinité de bannis & de malheureux le vinrent trouver, dans l'espérance d'une meilleure fortune. Il s'empara de Burgos avec la même facilité, & trouva dans le Château Philippe de Castro Aragonnois, qui étoit toujours demeuré prifonnier depuis la bataille de Novarrette. Il Je mit en liberté, & fit

184 HISTOIRE arrêter le fils du Roi de Majorque

1367. qui se trouva dans la Ville.

L'exemple de la Ville capitale fur fuivi par beauconp d'autres: & fur ce que le paysde Leon paroifloit vouloir demeurer dans l'obétifance de Dom Pedro, l'armée y marcha, & tout y fut foumis dans le mois de May.

1368. Les habitans de Tolede étoient partagés en deux factions différentes, la plus forte étoit pour Dom Pedro, soit par le souvenir de ses cruautés passées, qu'on y craignoit encore, soit par l'autorité & la bonne conduite du Gouverneur, qui avoit une forte garnison d'infanterie, & six cens chevaux. Dom Henri avoit alors dans son armée beaucoup d'infanterie, & seulement mille chevaux; & avec des forces si médiocres il ne laissa pas d'assiéger une Ville; dont la grandeur & les fortifications lui en devoient faire voir la conquête fort difficile; mais il la voyoit si importante, qu'il voulut un peu donner à la fortune. Il se campa dans la plaine, & fit poser des corps de garde sur touDE CHARLES V. Liv. II. 185
tes les montagnes voifines. Le Tage
passe au travers de la Ville, de sorte 13682
qu'il fallut faire des ponts de batteaux pour la communication des
quartiers, afin que s'ils étoient attaqués, ils pussent se sécourir mutuellement.

Dom Pedro de son côté faisoit ce qu'il pouvoit pour assembler une armée. Il prit le chemin de Cordouë, où il croyoit trouver de plus grands secours; mais il trouva la Ville révoltée contre lui, & en eut tant de colere qu'il fit un Traité avec le Roi de Grenade, qui joignit ses troupes aux siennnes: & sans songer à aller au secours de Tolede, il assiégea Cordouë. Ceux de la Ville qui le connoissoient se défendirent en desespérés, sçachant bien qu'il ne falloit point attendre de miséricorde, & l'obligerent enfin à lever le siège. Il brûla & fit raser en s'en allant Jaën & Ubeda, Villes voisines de Cordouë qui avoient suivi son exemple, & prit le chemin de Seville, pendant que le Roi de Grenade alloit chez lui lever de nouvelles troupes, pour aller en-

## 86 HISTOIRE

femble combattre Dom Henri, & 1368. faire lever le siège de Tolede.

Le siège confinuoit avec vigueur de part & d'autre, & les affiégés se défendoient moins par affection pour Dom Pedro, que par crainte pour leurs enfans, que ce Tyran avoit en otage, & qu'il menaçoit d'une mort cruelle, si leurs peres parloient de le rendre. La Ville étoit pourtant fort pressée, & Dom Pedro tésolut de faire un dernier effort pour la secourir. Il vit bien que ses affaires iroient toujours de mal en pis s'il ne faisoit quelque coup de réputation. Il apprit que Vittoria, Salvatierra & Logrogno avoient chasse ses garnisons, & s'étoient données au Roi de Navarre, & que Dom Teillo également brouillé avec ses deux freres, depuis la bataille de Navarrette, étoit entré en Biscaie, & s'en étoit emparé sans aucune résistance. Ces méchantes nouvelles, & le peu d'assurance qu'il prenoit en fes sujets. le déterminerent à faire une alliance plus étroite avec les Maures. Il y a même quelques Au-

DE CHARLES V. Liv. II. 187 seurs qui disent que pour leur plaire il se fit circoncire, & qu'il épousa 1368? la fille d'un Roi Sarrasin. Quoiqu'il en soit, il trouva moyen de mettre sur pied une puissante armée, où il y avoit plus de vingt mille Maures sous la conduite du Prince Altaire. Le Roi de Portugal lui envoya aussi quelques secours, & il marcha du côté de Tolede à la tête de trois mille chevaux & de quarante mille hommes de pied. Les habitants de Seville, qu'il avoit un peu mieux traités que les autres, le virent partir à regret; & l'on assure qu'un Maure de Grenade nommé Bannahim, lui dit en secret qu'il couroit à sa perte; ce que le Maure prétendoit avoir trouvé dans les vieilles prédictions deMerlin.Mais commeDom Pedro avoit du courage, & que ses mauvaises qualités n'empêchoient pas qu'il n'eût l'esprit ferme & incapable d'être ébranlé de toutes ces vaines prédictions, il ne laissa pas de partir, & se contenta de mettre Dom Sanche & Dom Diegue ses enfans naturels dans le Château de

## 188 HISTOIRE

Carmone, qui étoit la meilleure 1368 forteresse de l'Andalousie. Il marcha du côté de Tolede, & vint camper aux environs du Château de Montiel.

Dom Henri avoit été averti des grands préparatifs de son ennemi, & quand il sut qu'il venoit à lui, il ne voulur pas l'attendre dans ses lignes, laissa la plus grande partie de son infanterie au frége sous les ordres de Mantique Evêque de Tolede, & marcha en grande diligence vers Montiel. Il n'avoit que deux mille quatre cens chevaux, mais il trouva à Orgas, à cinq lieuës de Tolede, Bertrand du Guesclin, qui lui amenoit de France un secons considerable de cavalerie.

Ce Capitaine fameux autant par fes malheurs que par fes victoires, avoit été pris prisonnier à la bataille de Navarrette, & le Prince de Galles qui l'estimoit & le craignoir, avoit été long-tems sans le vouloir mettre en liberté, quelque rançon qu'on lui est offerte. Il le retenost à Bordeaux, & le traitoit fort bien.

DECHARLES V. Liv. II. 180 Mais du Guesclin, qu'une vie douce & tranquille n'accommodoit pas, 1368. employoit rous ses amis pour obtenir une grace qu'on ne refusoit qu'à lui seul. Le Connêtable Chandos, Caurelée, & les autres Ministres ou Courtisans du Prince de Galles lui en avoient parlé cent fois inutilement. Mais un jour le Sire d'Albret voyant le Prince en bonne humeur, lui dit: Noble Sire, ne vous veilliez du Guefcourroucier envers moi , si je vous rela- din 28. te les paroles que j'ai oy dire de vous en absence. Par ma foi . dit le Prince, je devroie pou amer aucun mien homme seant à ma table, se il oilyoit dire parole contre mon honneur, & ne m'en avisast. Sire, reprit le Sire d'Albret, on dit que tenez en votre prison un Chevalier que n'osez délivrer . & c'est Bertrand du Guesclin. Moi je le craindrois, dit le Prince, qu'on le clame? Aussitôt le Sire d'Albret fit entrer du Guesclin, après l'avoir instruit de ce qui se venoit de passer, Bertrand, lui dit le Prince, jurez & faites loyal serment de jamais ne vous armer contre le Roi mon pere ne moi, ne pour le

190 HISTOTRE

bâtard Henri, & vous delivrerons tout 1368. d. plain. & en outre vous donrons dix mille florins pour vous remonter. Sire, répondit Bertrand, ma délivrance n'aviendra donc , je servirai de cœur entier ceux que j'ai servis , c'est le bon-Roi de France auquel j'ai convenant, & si menerai guerre au faux Tyran Dom Pierre, lequel a fait pieça morir la noble Reine Extraite de la noble lignée de Bourbon , laquelle Dame étoit votre cousine du meilleur côte qu'ayez.Le Prince de Galles à ce discours hardi changea de couleur, & lui dit: Mais Bertrand, si faut il bien que siniez rancon que donrez-vous? Il repliqua sans hesiter, qu'il donneroit soixante mille florins, & jura de ne point porter d'armes qu'il ne les eut payez. Le Prince de Galles lui dit qu'il en disoit plus qu'il n'en pouvoit faire; mais du Guesclin répondit sierement: Oüi Prince, je payerai la somme, n'en doutez ja, j'ay de bons amis, le Roi Charles Monseigneur ne me laissera pas en presse, & les femmes de France vendroient leurs quenoüilles, s'il en étoit besoin, pour la me faire. Ainsi le prixDE CHARLES V. Liv. II. 191 de la rancon fut arrêté; mais la Princessite de Galles ravie d'une si grande 1368. générosté sui envoya dix mille storins, qu'il reçut avec respect, en disant: J'avois erû jusqu'ici être le plus de Bert. Laid Chevalier de France 3 je ne le crois du Gues; puisque les Dames me font des ciin l. 4. présens.

Dès que du Guesclin fut en liberté, il alla trouver le Duc d'Anjou, qui faisoit la guerre en Provence à la Reine de Naples. Il assissor Tarascon, & d'abord donna la conduite de tout à du Guesclin. Il ne portoit point d'armes, & n'avoit qu'une baguette à la main, & cependant si-tôt que les assissées (urent que c'étoit lui qui donnoit les ordres, ils demanderent à capituler. Ceux d'Arles en firent autant, & la Reine Jeanne fut obligée à faire la paix.

Quand le Roi scur que du Guesclin étoit sorti de prison, il lui manda de le venir trouver à Paris, & de ne se point embarasser du prix de sa rançon. Charles étoit alors uniquement attentis à la principale obli-

192 HISTOIRE gation des Rois, il songeoit aux 1368 moyens de rendre ses peuples heureux, & depuis quatre ans qu'il regnoit, il avoit en gardant fidellement la paix avec tous ses voisins, réparé une partie des malheurs causés par les dernieres guerres. La sureté des grands chemins étoit rétablie, on ne parloit plus de voleurs, les terres commençoient à être labourées par tout, il avoit diminué les impôts , & les Marchands avoient repris le chemin des Pays étrangers où ils portoient des marchandises & d'où ils rapportoient de l'argent. Mais ce Prince, dont la sagesse prévoyoit l'avenir sçavost que la France ne scauroit être long-tems sans guerre, que les enfans regardent avec envie la gloire & les blessures de leurs peres, & que de tems en tems il faut leur donner une occupation conforme au génie de la Nation. Il vovoit d'ailleurs les Anglois insolens de leurs victoires passées, leur fierté étoit augmentée avec leur puissance, & il craignoit sur tout,

l'esprit ambitieux du Prince de Gal-

DE CHARLES V. Liv. II. 193 les, qui après avoir rétabli Dom Pedro sur le trône de Castille se 1368. croyoit en droit de tout entreprendre, & en pouvoir de tout exécuter. Ces pensées obligeoient le Roi à se. mettre en état de faire la guerre quand il le faudroit. Dans cette vûe il avoit conservé tous les vieux Officiers de ses armées, à qui il donnoit des pensions, & c'est ce qui l'obligea à mander à Bertrand du Guesclin de le venir trouver, pour s'assurer qu'il ne lui manqueroit pas au besoin. Bertrand arriva à Paris, & alla descendre au Palais des Tournelles où le Roi étoit logé. Ils eurent ensemble plusieurs conférences sur les affaires d'Espagne ; le Roy voyoit affez que le bien de la France demandoit le rétablissement de Dom Henri, & du Guesclin qui par mille raisons d'intérêt & de gloire le fouhaitoit ardemment, lui fit voir la chose fort possible; Dom Henri aimé des Caltillans, Dom Pedro haï plus que jamais, le Pape & le Roi d'Aragon prêts à entrer dans la ligue. Le Roi ajoûta, qu'il avoit

194 ordonné au Duc d'Anjou d'assister 1368. Dom Henri de troupes & d'argent. Ainsi après que du Guesclin lui eut promis de revenir, fut-ce des extrémités du monde, le trouver au premier ordre, il partit de Paris comblé d'honneurs & de bienfaits, passa à Bordeaux où il paya le prix de sa rançon, & toute la dépense qu'il avoit faite durant sa prison, & reprit le chemin de Languedoc, où il rassembla ses troupes pour repasser en Espagne. Le rendez-vous étoit auprès de Toulouse, il y trouva quantité de jeunes Avanturiers, qui se flatoient d'apprendre bien tôt le métier de la guerre sous un si grand Maître. Le Duc d'Anjou obeit avec plaisir aux ordres du Roi , & leur fournit abondamment des vivres, des munitions de guerre, & de l'argent. Rien ne s'opposa à leur passage dans les montagnes, ils traverferent l'Aragon comme un Pays ami, & joignirent à Orgas Dom Henri, lorsqu'il alloit chercher Dom Pedro pour le combattre.

L'arrivée des François si à propos

DE CHARLES V. Liv. II. 195 & le nom de Bertrand du Guesclin, redoublerent le courage des troupes 1368? de Dom Henri. On continua la marche, quoique les chevaux fussent assez fatigués, afin de surprendre les ennemis. Les Maîtres des Ordres de faint Jacques & de Calatrava arriverent austi avec leurs Chevaliers, & à la pointe du jour on tomba sur les quartiers de Dom Pedro séparés autour de Montiel. Ils furent battus l'un après l'autre, & sans beaucoup de résistance. Les Maures s'enfuirent d'abord , leur Prince Altaire ayant été tué des premiers coups. Dom Pedro se battit longtems avec grand courage, eut un cheval tué sous lui, & ne songea à se sauver qu'après qu'il vit toutes ses troupes défaites. Enfin par le conseil de Fernand de Castro, qui ne l'avoit point abandonné dans ses malheurs, il se sauva lui douzieme, & se jetta inconsiderément dans le Château de Montiel, que sa situation avantageuse mettoit hors d'insulte, mais où il n'y avoit de vivres que pour quinze jours. Dom Henri

en forma aussi-tôt le siège, & sit en-1368 tourer la Place de fosse & de murailles, jugeant bien que s'il pouvoit prendre son ennemi, la guerre seroit sinie.

Le siège ne fut pas long, on ne se battit point, les vivres manquerent d'abord , & Dom Pedro voyant qu'il falloit mourir de faim ou se rendre, aima mieux hazarder de sortir pendant une nuit fort obscure, & tâcher de se faire un passage l'épée à la main. Quelques Auteurs ont écrit, que Dom Pedro avoit fait offrir à du Guesclin deux cens mille écus, & plusieurs Villes en souveraineté, s'il lui vouloit donner le moyen de se sauver, que du Guesclin ayant tout déclaré à Dom Henri, avoit par son ordre fait semblant d'écouter la proposition, & que sur fa parole Dom Pedro étoit venu dans la tente du Begue de Villaines. & y avoit été assassil n'y a gueres d'aparence d'accuser du Guesclin d'une pareille perfidie, puisque dans tout le cours de sa vie on yoit une bonne foi, & une franchi-

DE CHARLES V. Liv. II. 197 se digne des premiers siécles. Quoiqu'il en soit , Dom Pedro fut arrêté 1368; voulant se sauver du Château de Montiel, & conduit dans la tente du Begue de Villaines. Aussi-tôt Dom Henri y accourut, en criant: Où est ce Tyran, qui se dit Roi de Castille ? Dom Pedro qui n'étoit point lié, au lieu de répondre saute au colet de Dom Henri, le jette à terre, & l'alloit égorger avec une dague qu'il avoit à son côté, quand le Vicomte de Roquebertin Aragonnois lui arrêta le bras, & donna le tems & le moyen à Dom Henri de reprendre le desfus, & de plonger son poignard dans le ventre du Tyran, qui expira percé de coups.

Ainsi mourut misérablement le Roi Dom Pedro le vingt-trossisme de Mars 1369, à l'âge de trente-quatre ans & sept mois, après avoir regné dix-neuf ans. La suite de sa vie l'a asser sans conoître, sans que nous soyons obligés de faire ici son portrait. On l'accusé de s'être fait Mahometan, & d'avoir épousé la fille

d'un Roi Sarrasin; mais il y a pen 3369 d'apparence, & ce fait ne se trouve que dans quelques Croniques, qui doivent paroître suspectes. Sa mort termina les guerres civiles de Castille, on sit voir sa tête séparée du corps aux habitans de Tolede, qui se rendirent; & dans un mois tout subit la loi du Vainqueur,

Il est vrai que si le Roi Dom Henri se vit paisible en Castille, & n'eut plus à craindre d'ennemis domestiques, il se vit en guerre avec tous ses voisins, qui s'étolent servis de l'occasion, & qui avoient pris sur lui ce qui étoit le plus à leur bienséance. Le Roi de Navarre s'étoit emparé de Vittoria, & de Logrogno. Le Roi d'Aragon avoit pris Molines, Cagnette, & Requena. Les Maures de Grenade faisoient des courses continuelles & emmenoient des esclaves, & le Roi de Portugal petit-fils du Roi Dom Sanche se di-Toit Roi legitime de Castille, traitoit Dom Henri de bâtard, & s'étoit emparé de Villa, de Capilla, & Zamora. Mais ce qui étoit encore

DE CHARLES V. Liv. II. 199 plus à craindre, les deux filles de Dom Pedro étoient destinées à épou- 1362 ser, l'aînée le Duc de Lancastre, & la cadette le Comte de Cambridge, tous deux freres cadets du Prince de Galles, qui prétendoit faire valoir leurs droits. Ainsi le Roi Dom Henri n'étoit pas sans affaires. Après être entré dans le Château de Montiel, il alla à Seville, & y fut reçu avec de grandes démonstrations de joie. Il songea ensuite aux obligations qu'il avoit à la France, & n'en fut point ingrat, il envoya au Roi & au Duc d'Anjou des présens magnifiques, & retint auprès de lui autant de François qu'il put. Il fit Bertrand du Guesclin Connêtable de Castille, & lui donna le Duché de Molines, & les Comtés de Sorie & de Trastamare. Il donna aussi à Olivier de Mauni la terre de Crete & au Begue de Villaines le Comté de Monteclare. Il marcha ensuite sans perdre un moment en Galice, entra en Portugal, prit Bragues & Bragance, & obligea le Roi de Portugal, qui n'étoit ni si puissant, ni si

HISTOIRE brave, ni si bon général que lui à 1369. faire la paix. Le Roi de Navarre, qui à son ordinaire vouloit brouiller les affaires en France pour tâcher d'en profiter, fit aussi son Traité avec Dom Henri, & rendit Vittoria, Logrogno, & les autres Places dont il s'étoit saisi pendant les guerres civiles. Il ne restoit plus d'ennemis au Roi de Castille que le Roi d'Aragon, qui bien loin de se défendre contre du Guesclin, lui offrit le commandement de ses Troupes, & lui proposa d'aller remettre à son obeissance le Royaume de Sardaigne, qui s'étoit soulevé conlui. Ainsi tout fut paisible en Espagne, dans le tems que la guerre alloit recommencer en France.





DE
CHARLES CINQUIEME
ROY DE FRANCE.

# LIVRE TROISIE'ME.



Es affaires du Prince de Galles étoient en fort 1369. mauvais état depuis son retour d'Espagne. Il sem-

bloit que Dieu le vouldt punir d'avoir remis sur le Trône de Castille Dom Pedro, le plus méchant de tous les hommes. Il avoit été payé d'ingratitude, le Tyran lui avoir manqué de parole, & l'avoir mé-

prisé dès qu'il avoit cru n'avoir plus 1369. besoin de lui. La peste & les chaleurs excessives avoient fait périr la plus grande partie de ces vaillans hommes, qui lui avoient aide à gagner tant de batailles, enfin il étoit revenu lui-même malade, enflé par le corps, & menacé d'hydropisie. Son tréfor étoit vuide, il avoit vendu ses meubles les plus précieux, & épuisé son crédit pour mettre sur pied une armée de foixante & dix mille hommes. Il devoit des fommes considérables à tous les Seigneurs de Gascogne, & même aux grandes Villes : on le pressoit de payer, nulle espérance de recevoir de l'argent d'Angleterre, dont les revenus suffisoient à peine au Roi Edouard, qui depuis plus de quarante ans faisoit la guerre ou à la France ou à l'Ecosse. D'autre côté il falloit soutenir sa dépense ordinaire, & entretenir sa Cour, qui jusqueslà avoit toujours été plus nombreuse & plus magnifique que la Cour d'Angleterre, & même que celle de France. Le Prince couvert de toute la

DE CHARLES V. Liv. III. 201 gloire des armes, & dans un âge encore peu avancé, ne voulut pas 1;69. déchoir; il résolut de mettre sur ses peuples des impôts extraordinaires, & entre autres un florin par chaque feu sur toute la Guienne, le Poitou & la Saintonge, ce qui montoit à plus de douze cens mille francs par an : & pour sortir de l'embarras où il étoit, il se soucia peu d'être aimé comme auparavant; pourvu qu'il fût craint & obéï. Il fit assembler à Niort les Etats Généraux des Pays de son obéissance, & leur en fit la proposition. Les Députés des Villes de Poitou, de Saintonge, de Limousin & de Rouergue consentirent à tout sans murmurer; mais les Gascons, qui avoient d'ailleurs des sujets de plaintes, s'y opposerent ouvertement; Ils disoient qu'on les traitoit en esclaves plutôt qu'en sujets, qu'on ne leur donnoit aucune part au Gouvernement, que tous les Emplois, que toutes les Charges étoient pour les Etrangers, que les Seigneurs Anglois venoient de tems en tems s'engraisser dans

leur Pays , que cependant c'étoit

1369. les Gafcons qui avoient gagné les
batailles de Creffi, de Poitiers & de
Navarrette , & que dans toutes les armées d'Angleterre il y avoit toujours
eu plus de Gafcons, que d'Anglois
naturels.

· Ces plaintes étoient fomentées fous main par les grands Seigneurs du Pays, qui depuis le Traité de Bretigni commençoient à sentir la dureté du Gouvernement d'Angleterre; ils regretoient celui de France, & même eussent mieux aimé obéir personnellement au Roi Charles, dont la bonté & la douceur étoient connues de tout le monde, qu'au Prince de Galles, que ses victoires avoient rendu plus altier, & que ses maladies continuelles commençoient à rendre chagrin. Arnaud Amanieu Sire d'Albret, parloit hautement contre les nouvelles impositions. Il se souvenoit encore de la maniere injuste & impérieuse dont le Prince de Galles l'avoit traité lorsqu'après lui avoir fait lever mille Chevaliers sur sa parole, il n'en avoit youlu payer que

DE CHARLES V. Liv. III. 205 deux cens, & l'avoit forcé à licentier le reste sans se mettre en peine 1369. de le rembourser. Le Comte d'Armagnac oncle du Sire d'Albret, entroit absolument dans ses sentimens: Ils représenterent au Prince l'état de leur Pays, & l'impossibilité où ils étoient de payer les sommes qu'il leur avoit imposées; mais ils n'eurent pour réponse qu'un ordre abfolu d'obéir . & se retirerent chez . eux dans la réfolution de pousser les choses à l'extrémité. Ils vinrent à Paris, & s'adressant au Roi comme à leur Seigneur souverain, lui demanderent justice des exactions du Prince de Galles. Ils avoient les Procurations du Comte de Comenge, du Vicomte de Carmaing, & de quelques autres Seigneurs.

Le Roi écouta leurs plaintes, & proposa d'y avoir égard; mais il examina long-tems la chose avant que de l'entreprendre. Son Conseil secret étoit composé du Cardinal de Bauvais Chancelier de France. de Nicolas Oresme Evêque de Lisieux, qui avoir été son Précepteur, de

# of HISTOIRE

Nicolas de Braque Maître d'Hôtel 1369. & du Sire de la Riviere qu'il honoroit d'une amitié particuliere, & qu'il avoit fait son Premier Chambellan & Maître de son Ecuyerie. Il leur proposa l'affaire, qui étoit importante. C'étoit directement donner atteinte au Traité de Bretigni & par conséquent rompre la paix ; ce qu'un Prince aussi sage & aussi religieux que lui n'avoit garde de faire, sans de grandes raisons. Il avoit, par un article du Traité confirmé à Calais, renoncé positivement à la souveraineté de la Guienne: & recevoir l'appel des Seigneurs Gascons, c'étoit y vouloir rentrer. Le souvenir du passé, la crainte de l'avenir, ses sujets respirans à peine de la défolation publique , la paix fi solemnellement jurée, tout sembloit devoir l'empêcher de reprendre les armes , qui avoient été si malheureuses aux deux derniers Rois ses prédécesseurs : mais aussi la bonté de son cœur l'engageoit à la protection de ces peuples opprimés, qu'il regardoit encore

DE CHARLES V. Liv. III. 207 comme ses su ets. Il se disoit à luimême, & ses Ministres l'y confir-1369. moient, que le Traité de Bretigni ne devoit pas l'en empêcher, puisque les Anglois ne l'avoient point exécuté dans toutes ses parties, qu'ils devoient faire sortir incessamment du Royaume toutes leurs garnisons, & qu'au lieu de les payer ils leur avoient permis de piller les Provinces, & d'y faire des maux que toute l'Angleterre vendue à l'encan ne seroit pas capable de réparer, & qu'enfin s'étant engagés à donner dans l'année du jour de la signature du Traité, une renonciation en forme à la Normandie & aux Provinces conquifes par Philippe Auguste, ils ne l'avoient jamais voulu faire : qu'ainsi en protegeant les Seigneurs Gascons, le Roi devoit tout espérer du côté de la justice & de la bonne foi : qu'au reste la Politique le vouloit absolument, que l'occasion ne seroit jamais si belle de forcer les Anglois à repasser dans leur Isle; que le Roi Edoüard cassé de vieillesse n'étoit plus en état d'agir par lui-même,

208 HISTOIRE que le Prince de Galles avoit rapo 1369. porté d'Espagne une maladie incurable , qu'il devenoit hydropique , & n'avoit pas encore six mois à vivre : que la guerre de Castille , heureusement terminée, rameneroit en France Bertrand du Guesclin, & plus de trente mille hommes aguerris: que le Roi Dom Henri son Allié, & l'ennemi irréconciliable des Anglois, lui fourniroit une armée navale : qu'il n'y avoit rien à craindre du côté de l'Assemagne, où tout étoit paisible : qu'enfin les Princes ses fre-

gne, ne demandoient qu'à le fervir. Toutes ces raisons examinées & pélées dans le Conseil secret, firent enfin résoudre le Roi a prendre la protection des Seigneurs Gascons; il traita avec eux en particulier avant que de recevoir leur appel publiquement. Le Traité fut signé, & juré par sept Evêques, par sept Abbés, & par les principaux Seigneurs du Royaume. Le Roi sit ensuite époufer au Sire d'Albret la Princesse Marguerize de Bourbon sœur de la Reignerize de Bourbon sœur de la Reignées de la prince de Bourbon sœur de la Reignées de la prince de Bourbon sœur de la Reignées de la prince de Bourbon sœur de la Reignées de la prince de Bourbon sœur de la Reignées de la prince de Bourbon sœur de la Reignées de la prince de Bourbon sœur de la Reignées de la prince de Bourbon sœur de la Reignées de la prince de la pri

res , & fur tout le Duc de Bourgo-

DE CHARLES V. Liv. III. 109 ne, lui donna trente mille francs d'or,\* & lui assigna sur le Trésor qua- 1 369. tre mille livres de rente pour lui & \*Unfianc pour les fiens. Il lui donna encore doir un depuis la Ville & le Château de Mar-écu. mande en Agénois, pour le récom-Trésor des penser du dégât que les Anglois lay. avoient fait sur ses terres. Le Com-Lebreti te d'Armagnac & les autres Seigneurs Galcons eurent des pensions confidérables, dont ils prêterent foi & hommage. Le Roi renouvella en même-têms l'alliance qu'il avoit faite avec l'Empereur Charles IV. & v fit entrer l'Archevêque de Cologne, l'Evêque de Metz, & quelques autres Princes d'Allemagne, ausquels il donna aussi des pensions, dont ils lui firent hommage. Il figna un nouveau Traité avec le Roi de Caftille, & s'assura qu'en cas de guerre, le Roi d'Ecosse entreroit en Angleterre pour faire diversion. Enfin de l'avis de son grand Conseil, composé des Princes ses freres, des Evêques, & des principaux Officiers de la Couronne, il reçut l'appel des Seigneurs Gascons, & nomma le Chevalier Chaponel & Bernard Pe-

lot Juge Criminel de Toulouse, pour 1369. aller de sa part ajourner le Prince de Galles en personne à comparoître pardevant la Cour des Pairs. Ils partirent aussi-tôt, & arriverent à Bordeaux, où ils furent reçus comme Envoyés du Roi, & admis à l'Audience du Prince. Ils lui montrerent d'abord leurs Lettres de créance, & ensuite lurent tout haut, en sa présence, les Lettres Patentes du Roi, conques en ces termes:

Cron. Bourd. 27. CHARLES par la grace de Dieu Roi de France, à nor Neveu le Frince de Galles & Aquitaine, Salut. Comme ainst soit que pluseurs Prélats, Barons. Chevaliers, Universitez, Communautez & Colleges des Marches & limitations du Pays de Gascogne, demourans & habitans és bandes de notre Royaume, avec pluseurs du Pays & Duché d'Aquitaine, se soient traits par devers Nous & notre Cour pour avoir droit d'aucuns griefs & molestes induës, que Vous par soible conseil & simple information avez proposé de leur faire,

DE CHARLES V. Liv. III. 211 e de laquelle chose sommes émerveillez. Doncques pour obvier & remedier 1369. à ces choses; nous nous sommes ahers Joints 2-& aherdons avecque eux, tant que vec eux de notre Majesté Royale & Seigneurie nous vous commandons, que vous vienquez en notre Cité de Paris en propre personne , & vous montriez & présentiez devant Nous en notre Chambre des Pairs, pour oyr droit sur lesdites complaintes & griefs émues de par Vous à faire sur votre peuple, qui clame à avoir & à oyr ressort en notre Cour , & à ce n'y ait point de faute, & soit au plus hastivement que vous pourrez après ces Lettres vues. En témoin de laquelle chose Nous avons à ces Présentes mis notre scel. Donné à Paris le 25. du mois

Le Prince impatient eut peine à se contenir, il branloit la tête sierement; & quand la lecture des Lettres Patentes sut achevée: Oui j'irai comparoître, s'écria-t-il à demi hors de lui-même, mais ce sera l'armet en êtte, suivi de soixante mille hommes.

de Janvier.

Les Chevaliers Anglois, qui étoient 1369. préfens, lui confeilloient afin d'aigrir les choses, de faire mourir les Envoyés du Roi. Il n'osa le faire ouvertement, mais il les sit arrêter dans une hôtellerie, sous prétexte qu'ils avoient volé leur hôte, & l'Histoire ne marque point ce qu'ils devinrent.

Le Roi avoit envoyé en mêmetems le Comte de Tancarville en Angleterre, se plaindre des infractions faites au Traité de Bretigni ; mais Edoüard ayant répondu qu'il falloit commencer par lui abandonner les Sires d'Albret & d'Armagnac ses sujets rebelles, & qu'après cela on parleroit du reste. Charles vit bien qu'il falloit faire la guerre, & tésolut de prévenir ses ennemis. Il voulut, en prenant conseil des premiers hommes de l'Etat, n'avoir rien à se reprocher, & fit assembler le Parlement pour avoir son avis sur une affaire si importante. Il souhaitoit avec passion d'être aimé de tous ses sujets, & quoiqu'il entretint toujours plus de troupes qu'aucun de

DE CHARLES V. Liv. III. 213 ses Prédécesseurs n'avoit jamais fait; & qu'il n'eût qu'à parler pour être 1369. obći, il ne faisoit jamais publier MSS. d'Ordonnance pour le Gouverne-de Pisan ment du Royaume, qu'il ne fit ap- 3. par peller à son' Conseil quelques-uns des Bourgeois de ses bonnes Villes pour prendre leur avis, afin qu'il se répandît parmi le peuple, que le Roi ne faisoit rien que du consentement de tous. Il se rendit au Parlement le 9. de Mai, & yprit sa place. La Reine Jeanne sa femme étoit Ann. assisée auprès de lui, & ensuite le France Cardinal de Beauvais Chancelier de 349. France, les Archevêques de Reims; Reg. du de Sens & de Tours, quinze Evê-Parleques qui se trouverent à Paris , & c. A: quelques Abbés. Le Duc de Bourgogne frere du Roi étoit de l'autre côté, & ensuite le Duc d'Orléans fon oncle, le Comte d'Alençon, le Comte d'Etampes Princes du Sang. plusieurs Gentils-hommes, & quelques Députés des principales Villes de France. Les Préfidens & les Conseillers du Parlement étoient à leurs places ordinaires,

Quand tout le monde eut pris féance, le Comte de Foix, le Sire d'Albret, le Comte de Foix, le Sire d'Albret, le Comte de Perigord, le Vicomte de Carmaing. & pluiseurs autres Seigneurs Gascons entrerent au Parlement, & exposerent en peu de mots les sujets de plainte qu'ils avoient contre le Prince de Galles. Le Chancelier prit la parole, & dit a la Compagnie que le Roi avoit reçû leur appel, & les raisons qu'il avoit cûes de le faire. Ce qu'étant fait. le Roi, dient les Annales de France, comme

fage qu'il étoit , dit à Messeurs les Princes & Gens tenant sa Cour de Parlement , qu'il les prioit d'aviser , si en rien de tout ceci il s'étoit égaré du. devoir , qu'ils l'en avertissent , asin que les fautes sussent amandées; & que le Vendredi en suivant , qui seroit le 24, de Mai , ils se trouvassent au lieu même;

Le jour arrivé le Roi se rendit au Parlement, accompagné de la Reine, & suivi des Seigneurs. On opina sur l'affaire proposée, & tout d'une voix on conclur, que le Roi ne pouvoit pas dénier la Justice à ses sujets à

DE CHARLES V. Liv. III. 216 que les Gascons l'avoient toujours été & l'étoient encore : que le Traité 1369. de Bretigni avoit été fait par force- Ann. pendant la prison du Roi Jean, qu'il d'Aquis. n'avoit point été approuvé par les Etats Généraux du Royaume, sans l'autorité desquels les Rois ne peuvent aliéner le Domaine de la Couronne, que même le Roi d'Angleterre ne l'avoit pas exécuté, que ses troupes depuis la paix avoient pillé la France, qu'il n'avoit point voulu faire les rénonciations qu'il avoit promises, que la guerre étoit juste & nécessaire en cette occasion, & qu'enfin le Roi d'Angleterre & le Prince de Galles devoient être déclarés ennemis de la France, le Duché de Guienne confisqué & réuni à la Couronne. Aussi-tôt le Roi manda au Comte de Sarbrik & à Guillaume de Dormans ses Ambassadeurs en Angleterre de revenir incessamment, & des qu'ils furent arrivés à Boulogne, il envoya déclarer la guerre au Roi d'Angleterre par un Breton simple valet, qui s'acquitta de sa Commission avec beaucoup d'esprit

& de hardiesse. On trouva fort ex-1369: traordinaire que le Roi n'y eût pas envoyé un homme de qualité suivant la coutume, & les Auteurs ont dit que ce fut par mépris, mais ils n'ont pas fait réflexion que le Prince de Galles venoit de violer le droit des Gens en la personne de ceux qui l'avoient ajourné à la Cour des Pairs, & qu'il n'eût pas été de la sagesse du Roi d'exposer à une pareille insulte les plus grands. Seigneurs de son Frat.

Les mesures avoient été prises pour agir en même-tems en différens endroits du Royaume, & dès que l'homme que le Roi avoit chargé de la déclaration de la guerre fut passe en Angleterre, on supposa que la guerre étoit déclarée, & les hostilités commencerent de tous côtés. le Comte de Saint Paul & Hugues de Châtillon Mastre des Albalètriers se faisirent d'Abbeville, de Saint Valeri, & de Ruë; ils avoient ménagé des intelligences avec les principaux habitans des ces Villes, & en un même jour les Anglois furent chasses

DE CHARLES V. Liv. III. 217
de tout le Comté de Ponthieu. Nicolas de Louvain Sénéchal de Pon. 1369.
thieu, fut pris prifonnier dans AbHift. de
beville, & paya dix mille francs
pour fa rançon. Les Seigneurs Gafcons, qui ne cherchoient qu'à engager l'affaire, furprirent le Sénéchal de Roüergue, & l'obligerent
à fe fauver tout feul. Le Duc d'Anjou du côté de Toulouse, & le Duc
de Berri par l'Auvergne entrerent en
Guienne, & y firent des courses.

A ces nouvelles Edoüard transporté de colère, fut tenté de faire mourir les ôtages François qui étoient encore à Londres depuis le Traité de Bretigni. Le Duc de Berri frere du Roi étoit revenu l'année d'auparavant avec la permission du Roi d'Angleterre, pour ramasser lui-même en Berri & en Auvergne l'argent nécessaire pour le prix de sa rançon: il avoit promis, comme vrai fils de Roi facré . & en toute loyauté de Chevalerie, Till. f. de retourner à Londres dans l'an-88, née; mais quand il vit les hostilités commencées de part & d'autre, il ne crut pas être obligé à tenir sa paro-

218 le, & ne songea qu'à se venger d'une 1369 prison de huit ans. Le Dauphin

d'Auvergne, le Comte de Porcien, les Sires de Maulevrier & de Roie y étoient encore, & ne furent mis liberté que long-tems après, en payant de grosses rançons. Les Anglois se répandirent en injures, & le Duc de Lancastre osa bien dire en plein Conseil, que le Roi Char-

les n'étoit qu'un Avocat; ce qui lui MSS. deayant été rapporté, Hé bien, dit-il Pijan : froidement , nous bâtirons tel plaid ,

dont la Sentence les ennuyera.

Le Roi d'Angleterre ne pouvoit revenir de la surprise & de la colère où il étoit : il se voyoit en possession depuis trente ans de faire la paix ou la guerre, & n'eut jamais crû que Charles d'une humeur douce, foible de corps, peu accoutumé au travail, eut ose l'attaquer le premier. Il en frémit, & regrettant la vigueur de ses premieres années, il songea à soutenir jusqu'au bout sa gloire & ses conquêtes, & ne désespera pas de faire par ses Lieutenans ce qu'il ne se voyoit plus en

DE CHARLES V. Liv. III. 219
état d'exécuter par lui même, Son
fils aîné, son bras droit le Prince 1369.
de Galles, quoiqu'il n'eût pas encore
quarante ans, ne pouvoit plus monter à cheval; mais il lui restoit encore le Duc de Lancastre, le Comte
de Cambridge, qui fut depuis Duc
d'Iorck, & le Comte de Bukingham,
qui n'aimoient pas moins la guerre
que leur frere aîné, & qui pouvoient agir sous ses ordres: le Prince Lionnel étoit mort depuis peu en
Italie.

Edouard, sans perdre de tems, sit embarquer cinq cens Lances & mille Arbalêtriers sous la conduite d'Edmond Comte de Cambridge son sils, & du Comte de Pembroc son gendre. Ils descendirent à Saint Malo, le Duc de Bretagne qui avoit été élevé dans l'inclination pour l'Angleterre, ne s'en pouvoit défaire; il leur sit fournir des vivres, & leur donna passage par ses Etats, tout prêts à se déclarer si les Seigneurs Bretons encore ruinés de la derniere guerre ne s'y sussent pas opposés. Le Comte de Cambridge

traversa le Poitou & alla trouver 1369. le Prince de Galles à Angoulême. Tean Chandos Connêtable de Guienne, y arriva en même-tems. Hugues de Caurelée au premier bruit de guerre quitta tous les établissemens qu'il avoit en Castille & en Aragon, & ramena en Guienne la plûpart des Anglois qui avoient servi dans les guerres d'Espagne. Eustache d'Auberticour, Thomas de Perci & Robert Knolles lui amenerent tout ce qu'ils purent ramasser de vieux soldars. Ainsi de part & d'autre on se préparoit à la guerre, & les forces des deux Rois paroissoient assez égales. Tous les otages que le Roi Jean avoit donnés au Roi d'Angleterre revenoient l'un après l'autre, le Duc de Bourbon , le Comte d'Alençon & le Comte d'Harcour avoient payé leur rançon, ou la plus grande partie.

Mais ce n'est pas seulement par les armes, que Charles tâchoit à se rendre le plus fort, sa pieté & sa lagesse mettoient tous les gens de bien de son côté. Il avoit accou-

DE CHARLES V. Liv. III. 221 tumé de jeûner un jour de chaque femaine, outre les jeûnes de l'Eglise, 1369, qu'il observoit regulierement. Il as. MSS de Pisan t. sistoit souvent au service divin à la Part.p.2. fainte Chapelle, visitoit les Reliques, & de sa propre main montroit au peuple la vraye Croix le jour du Vendredi S. suivant en cela comme en beaucoup d'autres choses l'exemple de S. Louis , qu'il honoroit particulierement, & qu'il regardoit comme le modelle des Rois & le plus grand de ses Ayeux. Il ordonna, qu'on feroit dans tout le Royaume des jeunes & des processions, où souvent il assistoit pieds nûs avec une humilité de Religieux, demandant à Dieu à haute voix qu'il fit triompher la bonne Cause. Les Prédicateurs publioient dans les chaires de Paris & des autres grandes Villes le manifeste du Roi, qui contenoit les raisons qu'il avoit eues de déclarer la guerre aux Anglois. Il en avoit fait faire une infinité de copies par des Clercs, à qui il donnoit de grosses pensions, & avoit donné ordre qu'on les distribuât dans les Pro-

K iii

vinces & qu'on les envoyât dans les 1369. Pays étrangers. Les peuples animés par-là contribuoient voloniters aux dépenses inévitables , & plusieurs Villes de Guienne persuadées par les Prédications de leurs Evêques chaf-

Armalis de l'est Eveque de Toufrest de Cardaillac Archevêque de Toufrest loufe se signala entre les autres, gagna l'Evêque de Cahors son frere, & sans tirer l'épée, par la seule sorce de ses discours, soumit au Roi plus

de foixante Villes ou Forteresses.

Charles avoit fait publier une

1.1.p. Odonnance, par laquelle il défendoit les jeux de dez, de tables, de
paulme, de quilles, de palet, d'écuelles, de billes & tous autres qui ne
tendent point à exercer aux armes
fous peine de quarante sols pariss

d'arabda paur charac equipriesses

d'amande pour chaque contravention, dont le quart devoit appartenir aux Sergens, qui veilleroient à l'exécution de l'Ordonnance. Et en même tems il recommande les jeux de l'Arc & de l'Arbalête, exhortant tois fes fujets à proposer des prix pour récompenser l'adresse des DE CHARLES V. Liv. III. 223 bons Tireurs. L'Ordonnance est datée de l'Hôtel de S. Paul lés-Paris 1362. le 4. d'Avril 1369.

Edoüard de son côté sit publier en Gascogne une Amnistie générale, jurant sur le sacré Corps de 
Jesus-Christr d'abolir les impôts & 
de se contenter de ses revenus ordinaires, mais il n'étoit plus tems, le 
masque étoit levé. & les Seigneurs 
Gascons le connoissoient assez, aussi 
bien que le Prince de Galles pour 
n'oser jamais s'abandonner à leur 
clemence.

La guerre commença par des courfes que les François firent en Guienne & en Poitou, & les Anglois en
Berri, en Anjou & en Languedoc,
Le Comte de Cambridge rassemble
tous les Chevaliers de Poitou, de
Saintonge & d'Angoumois au nombre de plus de trois mille: James
Dandelée, Guichard d'Angle & Thomas de Perci les commandoient sou
lui, & tout marcha vers la Rochefur-Yon en Poitou. Il y avoit dedans,
une bonne garnison sous un Chevalier François nommé Jean Blondeau,
K iiii

HISTOIRE mais dès qu'il vit sa place environ-1369 née de gens de guerre prêts à mon-

ter à l'affaut, la tête lui tourna, & fans songer à se défendre, il promit d'en sortir dans un mois, s'il n'étoit fecouru par une armée; les Anglois lui promirent de lui payer six mille francs pour les provisions de guerre

& de bouche, qu'il leur laisseroit. La capitulation fut exécutée fidelpartie f. lement, Blondeau recut son argent & se sentant coupable prit le chemin de Cherbourg où il se vouloit

retirer, mais il fut arrêté & conduit Froif. 1. à Angers par l'ordre du Duc d'Anvol. 369 jou, qui sans vouloir seulement le

voir ni l'entendre, le fit mettre la même nuit dans un sac & jetter à la riviere.

Après la prise de la Roche-sur-Yon, le Comte de Cambridge retourna à Angoulême où étoit le Prince de Galles, & James Dandelée se fit porter malade à Fontenai-le-Comte, où il mourut. Sa charge de Sénéchal de Poitou fut donnée à Chan-Froil, 1, dos Connêtable de Guienne, qui

wol.371. vint s'établir à Poitiers. Il n'y fut

DE CHARLES V. Liv. III. 225 pas long-tems inutile, il faisoit continuellement des courses en Tourai- 1369. ne & en Anjou, & brûla tous es Villages du Vicomté de Rochechouart. Mais un jour étant allé en parti, il fut tué auprès du pont de Lansac en Poitou. Il avoit eu cinq ans auparvant un œil crévé à la chasse du cerf, qu'il aimoit fort, & ce fut la cause de sa perte, n'ayant pû éviter le coup qu'on lui porta du côté qu'il ne voyoit pas. C'étoit un de meilleurs Officiers qu'eût le Prince de Galles, homme de tête & d'exécution, attaché au service de son Prince & encore plus à celui de Dieu. Il avoit fait sa fortune par son mérite & n'avoit ni parens ni héritiers, de forte que le Prince de Galles recuëillit sa succession, qui se trouva de plus de quatre cens mille francs, & le Roi d'Angleterre rentra dans le Domaine de S. Sauveur le Vicomte, en basse Normandie. qu'il lui avoit donné depuis plusieurs années. On l'enterra à Mortemart. & depuis on porta fon corps aux Carmes de Poitiers, qu'il avoit fon226 HISTOIRE

dés Les Anglois firent graver sur
1369. son tombeau les Vers suivans.

Je Jean Chandos des Anglois Capitai-

Fort Chevalier, de Poitou Sénéchal. Après avoir fait guerre très-lointaine, Au Roi François tant à pied qu'à cheval. Et prins Bertrand du Guesclin en un

Et prins Bertrand du Guesclin en un val

Les Poittevins près Lansac me deffirent, A Montemer mon corps enterrer firent, En un cerceiill élevé tout de neuf, L'an mil trois cens avec soixante & neuf.

Frojt. Dans le même tems Bertrand de vol 189 la Salle & quelques autres Capitaines Anglois furprirent le Château de Belle - perche en Bourbonnois. Isabeau de Valois Duchesse Doüairiere de Bourbon mese de la Reine y faisoit sa demeure ordinaire, les Anglois la traiterent civilement & la garderent dans l'espérance d'une bonne rançon. Ils s'établirent & se fortisserent dans le Château, d'où

DE CHARLES V. Liv. III. 227 ils faisoient contribuer tout le Pays. Le Duc de Bourbon ne les y laissa 1369. pas long-tems en repos, il assembla ses troupes à Moulins, & les vint assiéger. On n'assiégeoit pas alors les Places fort régulierement, il fit faire à la vûe de Belle-perche un bon retranchement, où ses gens se retiroient toutes les nuits sans faire de circonvallation; & tout le jour ils escarmouchoient avec les affiégés, & jettoient dans la forteresse avec des machines de bois des pierres d'une grosseur prodigieuse ; ce qui peut faire juger que le canon n'étoit Ducange pas encore dans l'usage ordinaire, Gl. 1. p. quoiqu'il eût été inventé sous le re-180. gne de Philippe de Valois, & qu'on s'en fût servi au siège de Puy-Guillaume.

Le Prince de Galles, qui étoit à Limoges, fut averti du fiége de Bel-leperche; & réfolut de fecourir les affiégés. Il en donna la Commiffion au Comte de Cambridge, & au Comte de Pembroc, qui marcherent avec quinze cens Lances & quatre mille hommes de pied. Ils s'appro-Kvi

## 228 HISTOIRE - cherent de la forteresse, & y en-

1369. trerent sans rencontrer personne par le côté opposé au retranchement des François; mais comme ils étoient en Pays ennemi, & que les vivres leur venoient de fort loin, ils envoyerent offrir la bataille au Duc de Bourbon. Ce Prince, qui ne manquoit de rien, & qui sçavoit que ses ennemis manquoient de tout, la refusa, & ne voulut rien hazarder. Quinze jours se passerent sans combattre, enfin les Anglois voyant bien qu'il leur étoit impossible de conserver un poste si éloigné de leurs autres Places, l'abandonnerent, & se retirerent en bon ordre, emmenant avec eux la Duchesse Doüairiere de Bourbon; mais peu de tems après elle fut échangée avec Simon de Burle Chevalier de la Maison du Prince de Galles, qui avoit été prifonnier, & que le Prince aimoit particulierement. Dès que la Duchesse Doüairiere

de Bourbon cût été mife en liberté, On ap elle fe retira à fon Château de Clerporta de la Chamde de la Chamde de la Champorta de la Chamde la Chamde de la Cham-de de la Cha

DE CHARLES V. Liv. III. 229 Bourbon son fils se plaisoit fort à cause que le Pays étoit beau pour 1369. la chasse. La Réine sa fille l'y ve-bre des noit voir ; ce qui est vérifié claire-Comp ment par un Manuscrit de la Cham- ris tous bre des Comptes. On voit dans ce les Ti-Manuscrit un tableau de l'entrevûe Comté de la Reine & de la Duchesse Douai-de Clerriere de Bourbon sa mere. Elles se lorique rencontrerent dans une forêt voisi-les biens ne. du Château de Clermont. Ce nêtable Chêteau paroît dans l'éloignement, de Bour-& toutes les giroliettes ont l'écusson : entond'or de la devise de Louis de Bour-fisqués. bon, qui à son retour d'Angleterre institua l'Ordre ou Chevalerie de l'Ecu d'or. La Reine est au milieu du tableau vêtue d'une cotte d'hermine, avec un manteau de France à la cottice de gueules. Elle a sur sa tête une couronne ouverte. & de quatre bas fleurons de fleurs de lys, comme nos premiers Rois la portoient, même avant que les fleurs de lys fissent les armoiries de France. Elle est menée par Jean de Bourbon premier du nom Comte de la Marche, de Vendôme & de Caf-

tres, qui lui sert de Chevalier d'hon1369, neur. Elle appuye sa main droite
fur la gauche de ce Prince, & tient
un oiseau sur le poing, parce qu'elle alloit à la chasse. Le Comte de
la Marche n'a qu'une casaque courte de ses armoiries brisées de la cottice de Bourbon, & surbrisses des
lionceaux de la Marche, de Vendôme & de Castres. La queue du
manteau de la Reine est portée par
la Dame de Savoisy, semme de
Philippe de Savoisy Chambellan du
Roi.

Après la Reine est Madame Marie de France sa fille âgée de trois ou quatre ans avec la robe d'hermine & le surcot de sleurs-de-lys, elle a sur la tête le chapelet ou guirlande d'or. Paroît ensuite la jeune Duchesse de Bourbon Anne Dauphine d'Auvergne Comtesse de Forêts & Dame de Mercœur, sa robe m'parie de Bourbon & du Dauphine d'Auvergne & Comté de Forêts; la queuë de son manteau portée par la Dane e Nedonchel de la Maison de Bournel, dont la robe est mipartie des

DE CHARLES V. Liv. III. 231 Armoiries de son mari d'Azur à la . bande d'argent, & des siennes d'ar- 1369. gent à un Ecusson de gueules, & un orle de papegaux ou perroquets

de Sinople. La Duchesse de Bourbon est suivie par les trois Princesses sœurs de la Reine. La premiere étoit Bonne de Bourbon épouse d'Amé VI. Comte de Savoye, la feconde étoit Catherine de Bourbon, qui avoit épouse Jean VI. du nom Comte de Harcour, & la troisiéme étoit Marguerite de Bourbon épouse d'Arnaud

Amanieu Sire d'Albret grand Chambellan de France. Elles ont toutes

trois des guirlandes d'or sur la tête. De l'autre côté paroît la Duchesse Douairiere de Bourbon vêtue de la robe de Bourbon avec une guimre & un voile blanc comme veuve de Pierre Duc de Bourbon. Cette coëffure de veuve fit donner le nom de Reines blanches aux Veuves de

nos Rois.

On voit encore dans le même tableau le Duc de Bourbon vétu en chasseur; il perce un cerf de son

épée, qu'il tient à deux mains, & 1369 le Sire de Nedonchel fon Chambellan préfente à la Reine le pied du cerf, & porte les bouteilles pour le vin, suivant l'ancien usage.

Cron. de Flandres

Cependant Marguerite de Flandres veuve de Philippe de Rouvre Duc de Bourgogne, étoit encore à marier; Elle étoit veuve depuis huit ans, & n'en avoit pas encore vingt: & comme la succession des Comtés de Flandres, d'Artois & de Bourgogne ne lui pouvoient manquer, on la regardoit comme le meilleur parti de l'Europe. Le Roi d'Angleterre la fit demander pour fon fils le Prince Edmond Comte de Cambridge, & les Flamans liés d'intérêt depuis plufieurs années avec les Anglois pressoient leur Comte d'y consentir; mais la Comtesse Marguerite sa grand'mere, fille du Roi Philippe le Long s'y opposa fortement, la voulant faire épouser à un Prince de la Maison de France ; elle alla même jusqu'à dire à son fils, qu'elle s'arracheroit les mammelles dont elle l'avoit alaité, s'il donnoit sa petite

DE CHARLES V. Liv. III. 233 fille à un fils du Roi d'Angleterre. Le Roi Jean offrit alors son fils 1369. Philippe Duc de Touraine, & lui donna le Duché de Bourgogne, dans la vûe de lui faire épouser une si grande héritiere. On en parla plufieurs fois depuis l'avénement de Charles Cinquiéme à la Couronne, & vers la fin de l'année 1368. le Roi lui-même se rendit à Tournai pour conclure l'affaire. Il avoit en vûe d'ôter au Roi d'Angleterre une si grande alliance, il aimoit le Duc de Bourgogne & le vouloit marier à la plus riche héritiere de l'Europe, sans songer aux suites, sans faire attention qu'un Duc de Bourgogne Comte de Flandres seroit un trop grand Seigneur, & un dangereux voisin. Il attendit quelques jours à Tournai; mais le Comte de Flandres ne pût venir au rendez-vous. parce qu'il étoit malade à Malines, ou qu'il feignoit de l'être. Enfin le 12. d'Avril 1369. les articles du mariage furent fignés à Gand au nom du Roi par l'Évêque d'Auxerre & par Gauthier de Chatillon, & au

234 HISTOIRE nom du Comte de Flandres par Henri de Beveren & par le Sire de Praët.

1369. ri de Beveren & par le Sire de Praët. Les Députés des Villes de Gand, de Bruges & d'Ypres y fignerent aussi. On demeura d'accord qu'en consideretion du mariage, & en faveur des enfans qui en naîtroient, le Roi de France rendroit au Comte de Flandres les Villes & Châtellenies de l'Isle, de Douai & d'Orchies, qui avoient été démembrées du Comté de Flandres, movennant quoi il seroit déchargé des dix mille livres de rente, & des cent mille écus que le Comte prétendoit lui être dûs. Les articles surent ratifiés, & le mariage célébré le 19. du mois de Juin. Le Roi ne s'y trouva pas, & y envoya à fa place le Duc d'Anjou & le Duc de Berri, qui ne purent voir sans quelque mouvement de jalousie, la grande élévation de leur cadet. Les Flamans firent des réjoüissances extraordinaires, de ce que par un des articles du contrat de mariage les Villes de l'Isle, de Doüai & d'Orchies étoient rétinies à leur Comté. Mais on apprit dans la fuite qu'il y

DE CHARLES V. Liv. III. 235 avoit un Traité sécret, par lequel le Duc de Bourgogne promettoit au Roi son frere de lui remettre ces trois Villes, dès qu'il seroit en possession du Comté de Flandres, par la mort

de son beau pere. Te crois être obligé en cet endroit de l'Histoire du Roi Charles Cinquiéme à défendre sa mémoire, que quelques Auteurs mal-informés ont osé attaquer par la seule envie de trouver à redire aux actions des plus grands hommes. Ils disent avec un air de confiance qui feroit grand plaisir s'il étoit fondé sur la vérité, que le Roi Charles Cinquiéme aima mieux épouser Jeanne de Bourbon à cause qu'elle étoit belle, que Marguerite héritiere des Comtés de Flandres, d'Artois & de Bourgogne, qui l'eût rendu par son mariage le plus puissant Monarque de l'Europe, & qu'en cette occasion l'amour l'emportant sur la politique sit faire à ce grand Prince surnommé le Sage une faute presque irreparable; je n'ai qu'un mot à répondre à de si belles paroles. Le Roi Charles Cin-

quiémé n'avoit qu'onze ans lorsque 1369. le Roi Philippe de Valois son grand pere le maria en 1349. à la Princesse de Bourbon, & Marguerite de Flandres ne vint au monde qu'un an après en 1350, puisque selon tous les manuscrits du tems & même selon tous les auteurs imprimés, elle n'avoit qu'onze ans en 1361. lorsqu'elle épousa Philippe de Rouvre Duc de Bourgogne son premier mari, & qu'elle n'en avoit pas encore vingt en 1369. lorsqu'elle épousa en secondes nôces Philippe le Hardi Duc de Bourgogne frere du Roi Charles Cinquiéme.

Philippe Duc de Bourgogne avoit alors vingt-sept ans, & depuis la bataille de Poitiers où dans une extrême jeunesse il avoit mérité par sa valeur le surnom de Hardi, il ne s'étoit point démenti dans toutes les occasions de guerre qui s'étoient présentées. Aussi le Roi son frere, qui étoit encore plus sûr de son esprit & sa sidéliré, que de son courage, lui demandoit conseil dans ses plus grands desseins, & lui en con-

DE CHARLES V. Liv. III. 237 fioit ordinairement l'exécution. Il le fit venir à Paris aussi-tôt après son 1369. mariage & lui proposa de porter la guerre en Angleterre : Les Vaisseaux étoient déja tous prêts sur les côtes de Flandres, de Picardie & de Normandie, l'embarquement se devoit faire à Harfleur, & les troupes qui devoient débarquer filoient incessamment vers les Ports. Le Sire de Clisson, qui entendoit bien la marine, avoit beau représenter au Roi que l'entreprise ne reussiroit pas, & qu'une descente dans un Pays ennomi sans y avoir d'intelligence, n'aboutissoit qu'à piller quelques Villages, & s'exposer au danger d'être accablé par tout un Royaume; Charles en cette occasions oublioit sa politique ordinaire, & se laissoit aller à l'envie de rendre à l'Angleterre une partie des maux qu'elle avoit faits à la France, lorsqu'il apprit que les Anglois l'avoient prévenu. Le Duc de Lancastre étoit passé à Calais avec des troupes considerables, & il fallut songer à se défendre plutôt qu'à attaquer. L'ar-

1369. mée Françoise étoit toutes prête, elle marcha vers Ardes où les Anglois étoient campés avantageusement, le Duc de Bourgogne s'y tint quelque tems en bataille, mais il n'y eut point d'action, chacun des Généraux ne voulant rien hazarder. L'hyver les obligea l'un & l'autre à se retirer, & à congédier leurs troupes. Le Roi faisoit payer les appointemens à tous les Officiers, & ne renvoyoit que les soldats dont il ne manquoit pas au printems. Mais comme il avoit besoin de moyens extraordinaires pour pouvoir foutenir la guerre, il convoqua les Etats généraux du Royaume, qui s'afsemblerent à Paris le 7. de Décembre.

Il leur représenta vivement les nécessités de l'Etat & le besoin, qu'il avoit d'un secours extraordinaire; son éloquence reçut de grands applaudissemens & ne lui fut pas inutile. On imposa un sol par livre sur les sel, quatre livres sur chaque seu dans les Villes, & trente sols sur chaque feu dans les Villages, le treis

DE CHARLES V. Liv. III. 239 zième de tout le vin, qui se vendroit en gros à la Campagne & le 1369. quatriéme de celui qui s'y vendroit en détail. On mit aussi quinze sols sur chaque queue de vin françois, qui entreroit à Paris, & vingt-quatre sols sur chaque queile de vin de Bourgogne. Tout l'argent que ces impôts produiroient, devoit être employé à payer les Troupes; les Députés des Villes y consentirent sans peine, sçachant bien que le Roi en feroit un bon usage, & que sous un Prince comme lui les impôts extraordinaires cesseroient indubitables ment avec la guerre.

Quand Charles se vit si puissamment secouru de ses sujets, il ne douta plus de la victoire; il donna des Commissions pour faire de nouvelles levées, & pendant l'hyver sit venir à Paris ses trois freres, qu'il aimoit tous trois, & qui méritoient d'être aimés. Il prit avec eux les desseins de la Campagne prochaine qu'il prévoyoit assez devoir fournir de plus grands évenemens que la derniere. Le Roi d'Agleterre avoit

eu le tems de s'y préparer, & le 1369. Prince de Galles quoique malade, n'avoit rien oublié pour mettre ses Lieutenans en état de vaincre aussibien que lui. Son nom feul lui attiroit des foldats de toutes les parties de l'Europe, & l'on ne croyoit pas pouvoir être battu en combattant lous ses ordres. Ainsi le Roi avoit besoin de toutes ses forces & de toute sa prudence. Il régla que le Duc d'Anjou attaqueroit la Guienne du côté de Toulouse, que le Duc de Berri entreroit en Limofin & qu'ils se joindroient pour attaquer le Prinde Galles, & l'assiéger dans Limoges s'il s'y laissoit enfermer. Le Duc de Bourgogne devoit commander une armée en Picardie, & observer les mouvemens de l'armée d'Angleterre, qui étoit aux environs de Calais.

Le Roi en leur confiant ses troupes leur défendit sur toutes choses de rien hazarder; il leur dit qu'ils n'avoient qu'à suivre les grandes armées d'Angleterre, qu'elles se ruiperoient d'elles-mêmes, qu'il falloit tâcher

DE CHARLES V. Liv. III. 241 tâcher seulement de leur couper les vivres, camper dans des lieux avan- 1369. tageux & où ils ne pussent pas être forcés, avoir toûjours de gros partis en campagne, tenir les ennemis alerte, & les fatiguer dans la crainte continuelle d'être attaquez : que l'Infanterie ne leur étoit pas fort nécessaire; mais qu'il faloit avoir bonne cavalerie qui pût fondre sur un quartier séparé, & l'enlever : que pour lui il se tiendroit dans le milieu du Royaume pour tenir tout en refpect, & par la présence dissiper les ennemis domestiques : qu'il auroit soin de faire partir de tems en tems de la Ville capitale des convois de vivres & d'argent pour rafraîchir leurs armées : qu'il tiendroit toûjours auprès de lui des troupes prêtes à les aller secoutir, s'ils en avoient besoin, & qu'avec ces précautions, & les bras de ses freres, il esperoit venir à bout de tous ses ennemis.

Il semble qu'en s'appliquant aux affaires générales, Charles devoir oublier les particulieres, mais il suffissit à tout, & dans le tems des plus

grandes guerres il travailloit à l'em-1369. belliffement & à la fûreté de Paris. Hugues Aubriot, qu'il avoit fait Prévôt de Paris, fit batir par ses ordres les tours de la Bastille, le Pont S. Michel, & le petit Pont avec le petit Châtelet, où il mit des Gardes pour empêcher les courses des Ecoliers, qui étant en grand nombre & la plúpart âgés de vingt ans descendoient toutes les nuits du quartier de l'Université & faisoient de grands défordres dans la Ville.

Cependant le Duc de Bretagne ayant été accusé d'intelligence avec le Roi d'Angleterre, nia le fait, soit qu'il ne fût pas vrai , soit qu'il ne se vit pas encore en état de faire éclater ses mauvais desseins. Il envoya au Roi l'Evêque de S. Brieux son Chancelier & le Sire de Clisson, qui sçavoit lui être agréable, l'assurer de sa sidélité. Ils promirent, signerent & jurerent tout ce qu'on voulut, & mirent entre les mains du Chancelier de France l'Ecrit frivant.

# DE CHARLES V. Liv. III. 143

A tous ceux qui ces présentes Let. tres verront. Hugues de Montalais 1369 Eveque de Saint Brient Chancelier , & de la la. Olivier Seigneur de Clisson Cousin & des Confeiller de tres-haut & tres puissant Comptes. Prince notre cher & très redouté Deigneur Monsieur le Duc de Bretagne. si comme il appert Comte de Montfort Salut. Sçavoir faisons, que par vertu des pouvoirs à nous donnés par notredit Seigneur Monsieur le Duc de Bretaigne, si comme il appert par ces Lettres desquelles la teneur s'ensuit. Nous Jean Duc de Bretaigne Comte de Montfort, sçavoir faisons à tous, que nous confians du bien , sens & loyauté de nos très chers & bien amez Kéverend Pere en Dieu l'Evêque de aint Brient notre Chancelier , & notre très- cher & bienamé & feal cousin le Sire de Clisson, chacun d'eux avons fait & ordené. & par ces présentes Lettres faisons. & ordenons nos Procureurs Généraux, Ambassadeurs & Messagers speciaulx quant à nous excuser, & nos cocusations & les causes d'icelles dire, proposer & alleguer à notre très souverain Seigneur Charles par la grace de Dieu

Roi de France, de non être allez en 1369. personne d'entre ly, & affermer pour nous & au nom de nous les dites excusa-tions être vraies ; Et en outre leur avons donné & donnons pouvoir & special mandement de certifier& affernuir pour nous, que nous ly tiendrons toujours notre loyauté comme nous sommes tenus & ly serons bon , vrai & loyal homme & sujet à la Couronne de France, felon ce que nous sommes tenus par nos hommages & sans feintise ne aucun mal engin. & sans saire le contraire par nous ne par autres à notre pouvoir & sans guerre ly mener, ne a son Royauma, ne donner confort ne aide à autres. à la faire en privé ne en appointement, ne trahison aucune leur faire ne perpetrer, & ce que il ou l'un d'eux feront en ces choses aurons ferme & stable . &. promettons loyalement & en bonne foi les tenir sans venir à encontre, & donnons pouvoir aux deffusdits & a chacun de les affermer par serment au nom de Nous se ils en sont requis; Et en témoin de ce Nous avons fait mettre en ces présentes l'ettres notre propre scel. Donne à Vannes le vingt-neuviéme

DE CHARLES V. Liv. III. 245 jour d'Octobre l'an mil trois cens soixante-neuf. Nous au nom de notredit 13.69. Seigneur le Duc de Bretaine, & pour lui à la requête de notredit Seigneur le Roi par vertu dudit pouvoir à Nous donné, avons juré, certifié, & affermé à notredit Seigneur le Roi par nos sermens faits sur les saints Evangiles & fur la vraie Croix par nous touchée baisée en la présence de lui & de son Conseil, que notredit Seigneur le Duc ly tiendra toujours sa loyauté comme tenu il y est , & sera bon & vrai homme & Jujet à lui & à la Couronne de France, selon ce que tenu il y est par hommages qu'il a faits sans feintise & sans aucun mal engin . & sans faire le contraire par lui ne par autre à son pouvoir, & sans mouvoir guerre à lui à son Royaume, ne donner confort ne aide à aucun autre dele faire en privé, ne en appoin1 tement, ne aucune trahison leur faire ne perpetrer : En témoin de ce Nous avons fait sceller ces présentes de nos fignes, en l'absence de nos grands sceaux. Donne à Paris le vingt-sixiéme jour de Janvier , l'an de grace mil trois cens foixante & neuf.

Ce fut alors que Robert de Fien-1369. nes remit entre les mains du Roi l'épée de Connêtable. Il y avoit treize ans qu'il en faisoit les fonctions avec honneur, mais se voyant accablé d'années & de maladies, & par consequent hors d'état de soutenir les fatigues de la guerre, il pria le Roi de l'en décharger, voulant, disoitil, fonger uniquement à mourir, & laisser quelque intervalle entre les affaires du monde & celles de 1Eternité. Il ajouta que si après avoir passé quatre-vingt ans au service des Rois de France, il ofoit donner un conseil au Roi, c'étoit de rappeller d'Espagne le fameux Bertrand du Guesclin & le faire Connêtable. Le Roi y avoit déja songé plus d'une fois, mais comme du Guesclin étoit Connêtable de Castille, il n'v avoit pas d'aparence de lui faire quitter un si grand emploi, sans le faire en même tems Connêtable de France. Il prit là dessus la derniere resolution, & fans en rien témoigner à personne il manda à du Guesclin, qu'il avoit besoin de son service, qu'il se souDE CHARLES V. Liv. III. 247
vint de sa parole, & qu'il le vint
trouver incessamment.

Du Guesclin étoit alors le Capitaine le plus illustre de son siècle, on contoit de lui des actions de Héros, & sa vie quoique jusques - là mêlée de malheurs, de prisons & de défaites, aussi-bien que de Villes emportées d'affaut & de batailles gagnées, n'en étoit que plus éclatante. Il s'étoit montré plus grand dans ses malheurs, que dans ses victoires, il avoit par fon courage & par la fagesse de ses conseils affermi le Roi Dom Henri de Trastamare sur le trône de Castille, & forcé tous ses ennemis étrangers & domestiques à mettre bas les armes. Il ne manquoit plus à sa gloire, que d'humilier par la force de son bras les plus redourable ennemis de la France, & de faire pour son Pays une partie des merveilles, qu'il venoit de faire pour l'Espagne. Il en brûloit d'impatience, aussi quandle Roi lui eut fait sçavoir ses intentions, il n'hésita pas un moment, tous les grands établissemens qu'il avoit dans L iiij

le Royaume de Castille, lui paru-1369 · rent peu de chose. Il alla trouver le Roi Dom Henri, & lui dit qu'il le quittoit à regret, mais que son devoir l'engageoit à obéir au Roi de France son premier Maître, que sa consolation étoit de le laisser triomphant & paifible dans fon Royaume, & qu'enfin il ne croyoit pas quitter fon service puisqu'il alloit combattre le Princede Galles fon plus dangereux ennemi. Dom Henri reçut avec dous leur ses excuses & le combla de préfens, or, argent, pierreries, meubles précieux, tout lui fut prodigué, sans que pas un Castillan trouvât mauvais, que leur Roi recompensat en sa personne le mérite & sa vertu. Mais du Gueschn songeoit princi:

Mas du Guett-in l'Ongert printra palement à procurer les avantages de la France. Il figna avant de partir un Traité de Ligue offensive & défensive entre les François & les Caftillans; Dom Henri promit de tenir en mer sur les côtes de Guienne & de Poitou une flotte considérable, pour empêcher les Anglois de mettre pied a terre dans ces Provinces, &

. . . . Convi

DE CHARLES V. Liv. III. 249 le Roi Charles de son côté promit de le secourir d'hommes & d'argent en 1369. cas de besoin. Il n'eut pas de peine à faire conclure ce Traité au Roi Dom Henri, qui n'avoit point de plus grands ennemis que les Anglois. Dom Pedro le plus cruel étoit mort, & la haine que ses Sujets lui portoient étoit finie avec lui, il avoit laissé deux filles innocentes des crimes de leur pere, & selon les loix hérieres légitimes du Royaume de Caftille. Leur droit, leur âge & leur misére pouvoient attendrir les Peuples : Elles étoient à Bordeaux élevées par les foins du Prince de Galles , qui les vouloit faire époufer à ses freres. Ainfi il étoit de l'intérêt présent de Dom Henri de faire la guerre aux Anglois en Guienne & en Poitou, de peur qu'ils ne vinssent l'inquiérer chez lui; Dès que Bertrand du Guesclin eur figné leTraité, il partit pour retourner en France, & emmena avec lui quinze cens hommes d'armes, qui le regazdant comme leur premier maître ne

le voulurent point quitter. Il paffa

par le pays de Foix, accommodales.

différens, qu'avoit le Comte Gastoni-1369. Phébus avec le Comte d'Armagnac ! & les mit l'un & l'autre dans le parti du Roi. Enfin il arriva à Toulouse, où le Duc d'Anjou l'attendoit avec impatience. Le Roi n'avoit encore donné à du Guesclin aucune autorité fur les Armées, mais la voix publique l'avoit déja fait Connêtable : tous les Officiers de guerre se rangerent auprès de lui, & lui amerierent des Compagnies entières. Il affembla en huit jours fix mille hommes de pied & quatre mille chevaux. Le seul bruit de son nom jetta l'épouvante parmi les Anglois, les Villes de Moissac, d'Agen & de Thon= nins lui apporterent leurs clefs; & même le Château d'Aiguillon, que le Roi Jean, pendant qu'il n'étoit encore que Duc .. Normandie, avoit affiégé inutilement avec une Armée de soixante mille hommes; se rendit sans attendre qu'on l'attaquât. Il eût bien voulu poursuivre ses conquêtes en Guienne, mais la plupart des Seigneure Gascons se retirerent cheż eux, & il prir le chemin de Paris

DE CHARLES V. Liv. III. 251 avec les seules troupes qu'il avoit amenées de Castille. Il passa par le Li-1369. mousin, & trouva le Duc de Berri assiégeant Limoges, & fort embarassé du parti qu'il avoit à prendre. Il étoit averti que le Prince de Galles assembloit son armée auprès d'Angoulême, qu'il avoit tiré toutes les troupes de Saintonge & du Poitou pour marcher à lui, & l'obliger à combattre, ou à lever le siège, l'un étoit peu honorable & l'autre fort hazardeux. Du Guefclin arrive au camp au son des trompettes, salue le Duc de Berri qui lui remet toute l'autorité, range l'armée en bataille, fait dire aux affiégés qu'il est là avec des troupes accoutumées à prendre les Villes d'affaut, & qu'il ne leut donne que vingt-quatre heures pour capituler. Les habitans eurent peur, l'Evêque qui avoit le cœur François, leur représenta que Bertrand conduisoit des gens déterminés, qui ne craignant point la mort ne trouvoient rien qui leur refiftat. Le peril' étoit présent, le secours eloigné, ils capitulerent. Le Roi d'Angleterre avoit envoyé

en Guienne le Duc de Lancastre avec 1369 cinq cens hommes d'armes, & deux mille Arbalêtriers pour se tenir seulement sur la défensive. Son plus: grand effort se devoit faire du côté: de la Picardie, il fit passer à Calais. ses meilleures troupes, sous la conduite de Robert de Knolles, Capitaine Anglois de grande réputation, & quandil fout que les nouvelles levées qu'on avoit faites pour lui en-Brabant & en Allemagne étoientarrivées, il ordonna à Knolles d'entrer en France, & de marcher droit à Paris. Son armée étoit de plus de trente-cinq mille hommes, & fur la

1370. fin de Juillet il s'avança vers S. Omerçdont il brula les Fauxbourgs, paffa auprès d'Arras fans ofer l'attaquer; entra dans le Vermandois, où il pilla & brûla tous les Villages qui ne voulurent point se racheter, puis traversant la Champagne, il vint à Joigni, à Nemours, à Corbeil, & campa dans la plaine entre Ville-Juis & Paris. Il y demeuna quelques jours; & envoya offrir la bataille au Roiqui étoit dans Paris avec de bonnes.

DE CHARLES V. Liv. III. 253 troupes, mais fans vouloir combattre, ni permettre à personne d'aller 1370:oscarmoucher. Il voyoit sans en être ému tous les désordres que faisoit l'armée Angloise : & comme un jour de jeunes Chevaliers, pour l'exciter à la vengeance lui montroient des Villagestouten feu, il leur dit en riant :: Laissez-les faire, ils ne raviront jamais mon héritage par des fumées. Il sçavoit que les Anglois n'ayant point: de provisions réglées, & vivant au jour la journée, ne pouvoient pas: subsister long-tems au même lieu,, qu'ils fe raineroient d'eux - mêmes ... qu'ils pourroient bien brûler quelques maisons, mais qu'ensuite il faudroit qu'ils se retirassent dans leur Pays. Ce que le sage Roi avoit prévû ne manqua pas d'arriver, Knolles: après quelques bravades qu'il fit aux Parisiens; décampa, passa au Bourg de la Reine, & prit le chemin d'Aniou.

Le soin des affaires d'Etat n'empêchoit pas le-Roi de vaquer aux exercices de piété. Il avoit mis la premiecices de piété. Il avoit mis la premiep. 60re. pierre à l'Eglise des Celestias de

Paris : leur avoit donné des Terres . 1370. douze arpens de bois de haute futaye dans la forêt de Moret, dix mille francs d'or, une bourse à la Chancellerie de France, le droit de ne plaider qu'aux Requêtes du Palais. & tous les privileges des Sécretaires du Roi; & le 15. de Septembre il affifta à la confécration de leur Eglise, qui fut dédiée à Dieu en l'honneur de l'Annonciation de la Vierge. La cérémonie fut faite par Guillaume de Melun Archevêque Sens, qui donna une image d'argent de S. Pierre. Le Roi à l'Offertoire de la Messe offrit lui-même une Croix d'argent, la Reine y fit porter une image de la Vierge enrichie d'or, & Pon y présenta au nom du Dauphin un vafe d'argent, qui sert encore présentement à porter le S. Sacrement le jour de la Fête-Dieu. On voit sur le Portail de cette Eglise trois Stasues dorées, celle du milieu est du Pape Celestin V. Instituteur de l'Ordre : à main droite est celle du Roi Charles Cinquiéme, & à gauche celde la Reine Jeanne de Bourbon. Le

DE CHARLES V. Liv. III. 295 Roi leur fit dans la suite des present considérables, deux Châpes de drap 1370. d'or , l'une parsemée de fleurs de lis & l'autre de foleils & d'étoilles d'or, des maisons & des jardins qui étoient à leur bienséance sur le bord de la riviere, & cinq mille francs pour bâtir le Dortoir. Il fonda fix ans après en l'hormeur de la Trinité au lieu, vulgairément dit, la Carriere de S. Aubin de Limai pres de Mante un Monastere de douze Religieux Celeftins, & leur donna trois écus parifis de rente annuelle & per-Extrader pétuelle; l'Acte de fondation est date des Cede Paris au mois de Fevrier mil trois left. de cent soixante & seize , enregistre en la Chambre des Comptes, & expédié fans finance en vertil des Leitres Patentes fignées de la propre main du Roi, & scellées du sceau à trois fleurs-de-tis d'or en champ d'ague nouvellement ordené pour les affaires du Domaine. Ce qui prouve que ce fut le Roi Charles V. qui réduisit à trois les fleurs-de-lis fans nombre, dont l'Ecusson de France étoit fémé; & si pendant quelques années, fous le Regne du Roi

1 1500

ce tems, & aevint i unique Sceau du MSS. de Roi & du Royaume. Le Roi avoit étaid Moibli quelques années auparavant la : Confrairie de ses Cleres; Secretaires :

& Notaires, qui étoient alors au nombre de vingt, & avoit ordonné qu'ils s'affembleroient tous les ans au mois de Mai dans l'Eglife des Geleffins de Paris, pour y entendre la Messe, & ensuite regler les affaires de leur Communanté.

CependantBetrtand du Guesclin arriva à Pasis, il avoit laisse les troupes en Limousn sous la-conduite d'Olsvier du Guesclin son frere; & étoit venu-lui troisseme, pour éviter plus aisement les partis Anglois qu'il auroit pû trouver sur sa route. Le Roi, qui l'attendoit impatiemment; envoya au-dévant de lui le Sire de la « Riviere, son premier Chambellan; & le regut avec bonté & une fami-

Le lendemain deuxiéme d'Octobre le Roi entendit la Messe dès le matin; c'est ainsi qu'it avoit accourutumé de commencer la journée. Il fit ensuite assembler son Conseil, qui retoit composse des trois Princes ses freres lorsqu'ils étoient à Paris, du Cardinal de Beauvais Chancelier de France, de l'Evêque de Lisseux, du premier Chan bellan, & de la plupart des Officiers de la Couronne. Il fit appeller ce jour-là le Recteur de l'Université, le Prevôt des Marchands & le Eschevins de la Ville de Paris.

Quand tout le Monde fut placé le Roi leur dit, qu'il avoit jetté les

yeux fur Bertrand du Guesclin pour 1470 le faire Connêtable de France . que son mérite étoit au-dessus des louanges, & que simple Gentil - Homme Breton, il s'étoit acquis par sa valeur & par son expérience à la guerre le dioit de commander à tous les grands Seigneurs du Royaume, que les Princes ses freres seroient les premiers à lui obeir, qu'en patfant en Languedoc & en Limoufin .. fon nom seul avoit pris des Villes, que les Anglois n'avoient ofé l'attendre auprès de Paris. Il ajouta qu'il les avoit assemblés pour les consulter sur une affaire si importante, afin que la chose se fit du consentement de tout le monde. Le discours du Roi fut reçu avec applaudissement, il commanda aussi-tôt qu'on fit entrer du Guelclin , & lui dit d'un ton de Maître.

Hift. de Du Gue clin, prenez mon épée & l'emt-Bert. du pus contre les ennemis de la France. 1881. Du Gue clin voulur s'excufer fur fort incapacité & principalement sur sa naissance, qui devoit l'éloigner d'une figrande dignité, mais le Roi lui dit,

fi grande dignité, mais le Roi lui dit, saicher, Messire Bertrand, que je n'ai

DE CHARLES V. Liv. III. 250 Frere, Cousin, ne Neveu, ne Baron en mon Royaume qui n'obeise à vous, 1370 & fe nul en etoit au contraire, il me Froif. 1. courouceroit tellement qu'il s'en aperce+ 484 proit , si prene : l'Office joyeusement . & vous en prie. Du Guesclin se mit à genoux, remercia le Roi de l'honneur qu'il lui faisoit, & lui dit tout haut que la place qu'il lui donnoit étant exposée à l'envie publique, il lui de+ mandoit la grace de ne le jamais condamner sans l'entendre ; le Roi le lui promit. Alors le Connêtable fe leva, prit l'épée, & la tira du fourreau, en disant: Je ne l'y remeterai jamais, qu'après avoir chasse les Anglois du Royaume de France. Il fit enfuite le serment de fidélité au Roi tenant toujours l'épée nue à la main, & le Roi le baisa à la bonche. Auffi-tôt les Héros crierent à haute voix: " ive du Guisclin Connétable de France. La cérémonie étant achevée, le Roi dîna en public, & fic l'honneur au nouveau Connêtable de le faire manger à sa table.

Que que Robert Knolles s'étoit arrêté au

Château du Loir, qu'il y avoit étaz \$370 bli son quartier général, & qu'étant entre l'Anjou, le Maine & la Touraine, assez près du Poitou & de la Bretagne, il avoit élargi ses quartiers pour faire subsister ses troupes plus aisément, prêt à les rassembler en huit jours, s'il apprenoit qu'on vint à lui. Le Connétable pro posa au Roi de lever trente mille hommes, & lui promit de battre les Anglois; mais Charles le Sage avoit une autre politique. Il connoissoit du Guesclin hardi, entreprenant, & ne lui vouloit pas donner une grosse armée, de peur qu'il ne hazardat une Bataille : il lui donna seulement cinq ou six mille chevaux, & lui ordonna. d'attaquer les Anglois en détail s'il en trouvoit l'occasion . & jamais en gros. Le Connêtable partit auffi-tôt, & prit le chemin de Caen, où il avoit marqué le rendez-vous de ses Troupes. Toute la jeunesse de la Cour le luivit, & bien-tôt tous les Avanturiers de Bretagne & de Normandie vinrent s'offrir à lui. Il les retenoir DE CHARLES V. Liv. III. 261
tous; quoique le Roi ne lui eût donné de l'argent que pour lever quinze cens hommes d'armes, & leur promettoit de groffes payes; & fur .ce
qu'Olivier de Cliffon lui repréfentoit un jour, qu'il arrêtoit plus de
gens qu'il n'en pouvoit payer: Je
ne fçaurois, lui repondit-il, refufer Bert, du
ne fequrois, lui repondit-il, refufer Bert, du
ne les contraignons point à devenir voleurs; ils meserviront à same payer aux
Anglois l'argent qu'il me coute à les

Anglois l'argent qu'il me coute à les équiper. Et pour en faire les avances je vendrai les bagues de ma femme.
Quand il se vit asse de Troupes pour aller chercher les Anglois, il fit assembler à Caën tous les Princes

pour aller chercher les Anglois, il fit affembler à Caen tous les Princes & tous les grands Seigneurs qui étoient auprès de lui, & les traita magnifiquement. On y vit le Maréchal de Blainville, les Comtes de Perche & de S. Paul, les Sires de Rohan, de Cliffon, de Retz, de Roche-fort, de Vienne, de Beaumont, de Mauni & de Lannoi. On fervit dans de la Vaisselle d'or, qu'il avoit apportée d'Espagne, & après le festin il en fit le partage à ses sol,

dals, mes camarades, leur dit-il, je 1370. vous donne tout ce que j'ai, "allons dépouiller nos ennemis. Il partit le lendemain, & prit le chemin du Mans, Il y apprit que Robert Knolles après avoir établi les Troupes dans de bons quartiers, étoit allé en Guienne recevoir les ordres du Prince de Galles, supposant qu'à la fin de Novembre dans la rigueur de l'hiver & par des chemins effroyables, on ne le viendroit pas attaquer. Il avoit laisse le commandement des Troupes à Thomas de Gantson Anglois, & lui avoit recommandé de se tenir seulement sur la défensive; mais Gantson qui se voyoit Commandant en Chef, ambittonna l'honneur de battre le Connétable, & sçachant qu'il approchoit avec des Troupes à peuprès égales aux siennes, il demeura dans son quartier de Pontvalain, & fe contentant demander aux autres Capitaines Anglois de le venir 1ecourir incessamment.

Le Connêtable marchoit nuit & jour pour attaquer Gantson, avant que Hugues de Caurelée l'eût joint.

DE CHARLES V. Liv. III. 261 Ses soldats étoient capables de tout en le voyant toujours à leur tête, & 1370. souvent mettre pied à terre dans les plus mauvais chemins, pour leur apprendre à supporter la fatigue. Enfin quand il se vit à trois lieues du quartier des Anglois, il prit avec lui une partie de sa Cavalerie, & marcha toute la nuit pour tomber sur les ennemis à la pointe du jour. Le Maréchal de Blainville suivoit avec le Corps de Bataille, Olivier de Clisson conduisoit l'arriere garde. Le Connêtable arriva à Pontvalain a une heure de jour, & commença le combat, qui fut opiniatre & la victoire douteuse, jusqu'à ce que le Maréchal & Olivier de Clisson fusient arrivés. Alors les Anglois, qui avoient été surpris, plierent & s'enfuirent, Thomas de Gantson fut pris prisonnier. Ce fut là le premier exploit du Connêtable, qui fit connoître aux Anglois, qu'ils n'étoient pas invincibles, & qui fut d'un bon augure pour la suite de la Guerre. Le Sire Vaultier Maréchal d'Angleterre se

retiroit en bon ordre avec trois cens 1370. chevaux, mais le Comte de Sancerre, qui commandoit les troupes du Duc de Bourbon, le pourfuivit, & cron de le força dans l'Abbaye de Vas, la us de plupart des Anglois furent tués, & Bourhon. le Maréchal pris prisonnier. Auflitôt le Connêtable envoya le Sire de

Mailly au Comte de Sancerre, avec ordre de lui mettre entre les mains le Maréchal d'Angleterre: Sancerre n'en voulut rien faire, Mailly eut beau le menacer, il répondit fiérement, qu'il garderoit bien son prifonnier. Le Connêtable, qui en d'autres occasions se faisoit obéir par les plus grands Princes, n'infifta pas pour le bien du service, & poursuivit les conquêtes pendant l'hiver. Il prit la Ville & le Château de Bresvire en Poitou, l'Abbaye de Saint Maur en Anjou, le Château de Grailli, de Meroux & de Courcillon, & poussa les Anglois de quartier en quartier jusqu'à ce que tout fut dissipé.Il semble que même Robert Knolles ne s'y opposa pas , & qu'il ne fut DE CHARLES V. Liv. III. 265
pas faché d'attribuer la déroute de fes troupes à la témérité & à la né- 1370a gligence-de Grantson, dont le crédit à la Cour d'Angleterre commençoit à lui donner de la jalousie, puisqu'au lieu d'aller en Poitou ramasser les débris de son Armée, il s'en alla en Bretagne passer tranquillement l'hi-

ver dans sa Terre de Derval. Pendant que le Connétable apprenoit aux Troupes de France, qu'il n'étoit pas impossible de battre les Anglois, le Roi n'oublioit rien pour attirer la bénédiction de Dieu sur toutes ses entreprises. Il bannissoit peu-à-peu de la Cour les désordres presque inséparables des longues guerres, empêchoit la licence qui s'étoit introduite sous prétexte du bon air, & par fon exemple enfeignoit à ses Courtisans à s'humilier devant la Majesté Eternelle. Il avoit pour maxime qu'un Chrétien doit recevoir avec amour tout ce qui lui vient de la part de Dieu, qu'il doit regarder les malheurs, les afflictions, les maladies comme des châtimens, les biens, les honneurs, la santé

comme des graces, s'affliger des uns 4370. & se réjouir des autres, puisqu'il peut juger par là de l'etat où il est auprès de son divin Maître, toujours prêt dans les malheurs aussi-bien que dans les prospérités à se soumettre, fans murmurer, aux Décrets de la Providence. Il alloit à l'Eglise tous les matins entendre la Messe, &comme la demeure du Bois de Vincennes chambre lui étoit fort agréable, il y fonda

ane Chapelle Royale en l'honneur de la Sainte Trinité, & sous-l'invocation de la fainte Vierge. Il y mit neuf Chapelains, un Tréforier Chef des autres, quatre Vicaires & deux Cleres perpétuels, leur accordant beaucoup de privileges, entre autres de ne plailer qu'au Parlement de Paris?

Mais c'éroit principalement dans l'administration de la Justice, qu'il faisoit consister le devoir des Rois. Il affiftoit fouvent au Parlement, & donnoit fa voix comme les autres Juges: & comme un jour en reflechiffant fur les actions de fa vie , il se souvint d'avoir poullé trop loin

DE CHARLES V. Liv. III. 267
bornes de l'Ausonité Reyale, il
éctivit au premier Préfident, qu'd 1370s
l'avenir quelque ordre qu'il pât lui en les des
voyer, il ne differât plus la pronon-vod. 1.
voyer, il ne differât plus la pronon-vod.
in de la lettre, qu'il ne les empêcheroir plus de faire plaider par-devant lui
les plus petres taules. Sa Lettre est du
22. Juillet: 1370.

Sa piété lui faisoit chercher les moyens de soutenir la guerre avec honneur; il avoit besoin d'argent, & pour en avoir sans charger son peuple, Fontame il fit publier une Ordonnance pour la liquidation des droits d'amortiffement & de nouveaux acquers qui lui étoient du par les Ecclésiastis ques, & les autres gens demain-morte, comme un droit de la Couronne que plusieurs de ses prédécesseurs, & même S. Louis, avoient fait lever dans les befoins de l'Etat. Il nomma des' Commissaires, pour taxed plus our moins selon la qualité de leurs acquisirions, & quoiqu'il n'en fit faire la recherche que depuis quarante ans il ne laissa pas d'en tirer des sommes confidérables

La même année le 19. de Décem-1370. bre mourut à Avignon le Pape Urbain V. Il étoit fils de Guillaume de Grimoard Baron de Grisac, l'un des aveux de Comte du Roure d'aujourd'hui, & par son mérite de simple Religieux Bénédictin, il avoit été elu Abbé de S. Germain d'Auxerre, ensuite de S. Victor de Marseille . &: enfin Pape en 1362. après la mort d'Innocent VI. La premiere dignité! de l'Eglise n'avoit rien changé à sa maniere de vie. Il favorisoit en tout ce qu'il pouvoit les Gens de Lettres , & entretenoit continuellement mille-

. 181

PUniver Ecoliers dans les meilleurs Universités de l'Europe. Il avoit toujours témoigné un grand zèle pour la défense des droits du Saint Siège, & sous ses ordres la plupart des Seigneurs Italiens qui s'étoient érigés en petits Tyrans, avoient été défaits & soumis. Cet heureux fuccès, & encore plus le chagrin d'avoir été rançonné dans Avignon par les grandes Compagnies, lui firent faire le vovage de Rome, où il demeura plus de deux ans , & à son retour à Avignon

DE CHARLES V. Liv. III. 269 il mourut également aimé & estimé des Princes qu'il ménagea toujours 1370 avec beaucoup de prudence, & des Ecclésiastiques qu'il gouverna avec force & capacité. Après sa mort les Cardinaux firent ses obseques avec magnificence pendant neuf jours, & le dixième jour ils entrerent au Conclave suivant la coutume, & dès le lendemain élurent Pierre Roger fils de Guillaume Comte de Beaufort. Il prit le nom de Grégoire XI. Il étoit neveu du Pape Clement VI. qui l'avoit fait Archidiacre de Sens, Doyen de Bayeux, Chanoine de l'Egli. se de Paris, & Cardinal à l'âge de dixsept ans. Il fut ordonné Prêtre six jours après son élection, & ensuite couronné aux acclamations des gens de bien, qui esperoient un bon gouvernement d'un homme, dont le fameux Jurisconsulte Balde avoit été Raynald. Précepteur. Il écrivit au Roi le même jour pour lui donner part de son élection, & l'assurer qu'il rendroit toujours ce qu'il croyoit devoir au Successeur de tant de Rois, qui avoient fait de si grands biens au S. M üi

Siége & à l'Eglise Romaine. Et il 1370, ne saut pas s'étonner qu'il n'y eût point de Bulle pen lante à sa lettre, les Papes élûs n'en mettant jamais qu'apres la solemnité de leur Sacre.

Après que le Connêrable eut battu les Anglois dans tous leurs quartiers, & repris plusieurs Villes en Poitou, il ramena ses troupes en basse Normandie où il les avoit assemblés, & les congédia. Il ne retint auprès de lui, que les Chevaliers & les Ecuyers de sa Maison, & leur sit expédier l'Ordonnance suivante, pour être payés par les Trésoriers du Roi.

Extr. de Bertrand du Guesclin Duc de Mola Ch des lines, Comte de Longueville, Connêtable de France: Aux Tresoriers des
guerres du Roi notre Sire ou à leurs
Lieutenans & à chacun d'eux; Salut.
Nous vous envoyons la Montre des
Gens de notre Hôtel ci-dessous contenûe. C'est à sçavoir vingt-trois Chevaliers Bacheliers & deux cens soixante & dix Ecuyers montes & armés
suffisamment, reçûe à Caën le premier
jour de Decembre l'an mil trois cens

DE CHARLES V. Liv. III. 271
foixante & dix, pour servir le Roi notre Sire en ces présentes guerres en notre Compagnie & sous notre Gouververnement. Si vous mandons que des
gages des gusties Nous fassies prest &
payement en la maniere qu'il appar
tiendra. Donné audit lieu de Caën sous Décembre
notre Scel l'an & le jour dessussais.

# CHEVALIERS.

Meffire Alain de Rohan Chevalier.
M. Contet de Tusserai.
M. G. de Lanoi.
M. Geoffroi de Budes.
M. Raoul de Coaquen.
M. G. de Bron.
M. le Vicomte de Roquebertin.
M. M. de Treziguidi.
M. Jean de Beaumont.
M. G. de Montboucher.
M. J. de Penhordic.

## ECUYERS.

Geofroi de Paragar. Jean David.

Er a.

M iiij

### HISTOIRE Eon Dagoureaux.

La discipline militaire étoit observée fort régulierement, chaque Chevalier Banneret faisoit faire la Montre ou la Revuë de tems en tems à tous ceux qui étoient sous fa Charge, & Pon en dressoit de tets arrêtés du Commandant, sur lesquels les Trésoriers du Roi les payoient de leurs appointemens. En voici un exemple qu'il sustina pour montrer le détail du service.

La Montre de Messire Guillaume
Bouestel Chevalier & six autres Chevaliers , quatre-vingt-trois Ecuyers &
vingt-sept Archers armés. & six Archers non armés de sa Compagnie rechers non armés de sa Compagnie recher de à Blois le 29, jour de Janvier l'an
vir
mil trois cens soixante & dix. sous le
Gouvernement de Monsseur Bertrand
du Guesclin Connêtable de France.

Ledit Messire Guillaume .
cheval gris pommelé . . . cxx. livres.
Messire Géofroi Carnuel ,

DE CHARLES V. Liv. III. 273
cheval gris Rouen . . . lx. livres.
M. G. Matefelon , cheval,
noir . . . . xl. livres.
M. G. de Ponchonet , cheval noir . . . . livres.

m. Jean Dacignié, cheval
bay museau blanc .... xxxij. livres.

Au commencement de l'année 13712 1371. Le Connêtable revint à Paris & fut reçû comme il le méritoit. On s'arrêtoit dans les rues pour le voir passer, & quoiqu'il n'eût pas la mine fort relevée & qu'il fût toujours vêtu fort simplement', sa gloire le paroit assez & le faisoit respecter de tout le monde. On regardoit avec une joie intérieure mêlée de respect, ce Général, qui avec une armée beaucoup moins forte que celle des ennemis, les avoit attaqués au milieu de l'hiver, battu dans leurs quartiers les uns après les autres, & enfin obligés à sortir du Royaume en si mauvais état, que d'une armée de quarante mille hommes il n'en étoit pas resté cinq ou six mille. Mais ce qui charmoit le plus en lui,

c'est que cet homme si fier dans le 1371. combat étois doux & modeste dans le cabinet, quoique son génie fûr supérieur aux autres dans les affaires aussi-bien que dans celles de la guerre.

Le Connétable alla descendre à l'Hôtel de Saint Paul, & sut reçu à la porte par Sire de la Rivière premier Chambellan. Le Roi lui sit toutes les caresses imaginables, & l'entretint long-tems en particulier.

Hift. de Le Connêtable après avoir reçu avec Guifeita respect les bontés de son Maître, p. 201 se plaignit qu'on lui avoit donnétrop peu de troupes pour résister à tant d'ennemis, encore moins d'argent: qu'il avoit été obligé d'aban-

tant d'ennemis, encore moins d'argent: qu'il avoit été obligé d'abandonner aux foldats fa vailielle d'or & d'argent, & ajouta avec liberté, qu'en tems de guerre il faut récompenser ceux qui exposent tous les jours leur vie pour le salut de l'Etate: que l'argent ne devoit pas manquer dans les cossessand Roi: que les peuples étoient asses à Roi: que les peuples étoient asses ; mais qu'il en falloit demander aux gens d'Eglise & de Robe, & sur-tout DE CHARLES V. Liv. III. 275
qu'il falloit faire rendre compte à
tous ceux qui avoient eu l'adminiftration des finances. Le Roi écouta ses avis, & en profita. Les Financiers furent taxés, & sans rien
lever de nouveau sur le peuple, on
fit les fonds nécessaires pour la subsistance des troupes.

Le Roi ordonna qu'à l'avenir les Cron. de Officiers Généraux de ses armées se Louis de Bourbon rendroient à la Cour tous les ans ;; aux Fêtes de Noël, pour régler avec eux les entreprises de la Campagne prochaine: il fixoit à chacun d'eux le nombre des troupes qu'il devoit commander, & nommoit des Trésoriers des guerres pour les payer de mois en mois. Le Connêtable devoit avoir auprès de sa personne seulement quinze cens hommes d'armes, l'un des deux Marêchaux de France, & le Maître des Arbalêtriers, dignité qui a été changée en celle de Grand-maître de l'Artillerie depuis l'usage des armes à feu. Le Duc de Bourbon commandoit huit cens hommes d'Armes & deux cens Arbalêtriers. Le Maró-M vi

chal de Sancerre avoit cinq cens 1371. hommes d'Armes, & le Sire de Sempi commandoit aussi cinq cens hommes d'Armes dans le Boulonnois, pour empêcher la garnison de Calais de faire des courses. Toutes ces troupes devoient être prêtes à monter cheval au commencement d'Avril. Le Roi donnoit ordre à tout avec diligence, mais fans empressement: & comme un jour on lui vint dire pendant son dîné que les Anglois assiégeoient une Place, & qu'ils la prendroient sans un prompt secours, il dit tout bas à ses Officiers d'aller chercher le Maréchal de Sancerre, & continua à manger & même à parler avec sa liberté d'esprit ordinaire : Et là-dessun de ses jeunes Chevavaliers indiferet, ayant bien ofe lui dire; mais, Sire, il faudroit songer

Roi sans s'émouvoir, quand nous verrons ceux à qui parler en appartient.

nous en ordonnerons.

Ce fut alors que le Roi acheta le Comté d'Auxerre & le réunit à la Couronne, Il en fit donner à Jean DE CHARLES V. Liv. III. 277
de Châlon Comte d'Auxerre & de
Tonnerre trente & un mille francs 1371.
d'or. Le Contrat fut passé le Dimanche cinquiéme de Janvier par
Hugues Aubriot Garde de la Prevôté
de Paris en présence de Pierre de Montigni & de Jean de Furrebouc Chepassers Notaires Jurés du Roi notre Sei-

gneur de par lui établis en son Châlet de Paris.

Le troisième de Mars suivant, la Reine accoucha d'un second fils, qui fut baptisé dans l'Eglise de Saint Paul par Jean de Craon Archevêque de Reims, & tenu fur les fonts par Louis Comte d'Etampes Prince du Sang, qui lui donna fon nom, & par le Connêtable qui fut son second parain, la Comtesse d'Alençon fut sa maraine. Quand les Cérémonies du Baptême eurent été achevées, le Connêtable mit l'épée à la main dans l'Eglise, & la mettant toute nue dans la main de l'enfant, lui dit : Monseigneur, je vous donne cette épée & d'un Reg. la mets en votre main & prie Dieu qu'il de la ch. vous doint ou tel & si bon cour , que des Comyous foye's encore auffi preux & auffinatum D:

bon Chevalier, comme fust oncques Roi 1371 de France, qui portast épée. Ce sonHist de hait du Connêtable sur accompli.
Berril. 4. Ce Prince, qui eut les Comtés de f. 119. Valois & de Beaumont par la mort du Duc d'Orléans son oncle, sit des merveilles à la bataille de Rosebecq, que le Roi Charles V I. son frere gagna contre les Flamands. Il eut pour appanage le Duché de Touraine, les Comtés d'Angoulême, de Perigord & de Dreux, & ensin le Duché d'Orléans. Il sur grand pere du Roi Louis XII. & Bisayeul de François Premier.

cron. de La Duchesse de Bourgogne accou-Flandres cha dans le même tems d'un sils, qui sut baptisé à Dijon par Char-

du fut baptile à Dijon par Charles d'Alençon Archevêque de Lion, & tenu sur les fonts par l'Evêque de Carpentras au nom du Pape & par le Duc de Berri, Marguerite de France Comtesse d'Artois sa bisayeule sur sa maraine. On le nomma Jean, & dans la suite de sa vie, il réunit en sa personne le Duché & le Comté de Bourgogne, le Comté de Flandres, le Comté d'Artois & DE CHARLES V. Liv. III. 279 d'autres Terres, qui le rendirent l'un des plus puissants Princes de l'Eu-1371

rope.

Cependant le Roi de Navarre, après avoir trois ou quatre fois manqué de parole au Prince de Galles, au Roi d'Aragon & aux deux Rois de Castille, s'étoit accommodé avec le Vainqueur, & lui avoit rendu les Places qu'il avoit surprises pendant la guerre. Il étoit ensuite venu visiter ses Terres de Normandie; mais quand il vit la guerre commencée entre la France & l'Angleterre, il songea aussi-tôt à en profiter & à faire valoir ses prétentions sur la Champagne & la Brie, & même sur le Duché de Bourgogne, dont il se prétendoit le légitime héritier. Le Roi n'étoit pas content de lui, depuis qu'il avoit donné passage par les Pyrennées au Prince de Galles, pour aller attaquer le Roi Dom Henri de Castilleson Allié ; il le connoissoit d'humeur à prendre le parti des Anglois, & à leur livrer Cherbourg; ce qui leur eût facilité le moyen de meure pied à terre en Norman-

die, & d' faire des courfes. Le 1371. Connétable l'alla voir à Evreux; convint avec lui qu'il viendroit trouver le Roi à Vernon, & qu'on lui donneroit des Otages pour la fureté de fa perfonne. Les Otages furent Guillaume de Melun Archevêque de Sens, le Maréchal de Blainville, le Comte de Ponthieu, les Sires de Montmorenci, de Garencieres & de Blaru, Guillaume de Dormans, Robert de Châtillon, Jean de Vienne, huit Bourgeois de Paris, & quatre de Rouen.

Men. du Dès que les otages furent à fili. 1.4. Evreux, le Roi de Navarre vint à Vernon & fe jetta aux pieds du Roi, qui le releva & l'embrassa. Il y demeura plusieurs jours, traita avec le Roi feul à seul, lui fit hommage lige de toutes les terres qu'il possédoit en France, ce qu'il n'avoit point encore voulu faire, renonça pour la seconde sois à ses prétentions sur la Champagne, la Brie & la Bourgogne & sur-tout à l'Allian-

ce d'Angleterre, moyennant quoi le Roi promit d'oublier le passe, & lui

DE CHARLES V. Liv. III. 281 donna le Domaine de la Ville de Montpellier, s'en réservant la Sou-1371, veraineté & les Droits Royaux. Le même Traité avoit déja été fait quelques années auparavant & n'avoit point été exécuté, mais le Roi, qui connoissoit à fond le cœur de Charles le Mauvais, l'obligea à lui laisser ses deux fils aînés sous prétexte de les faire élever auprès de lui, & en effet pour lui servir d'Otages. Il l'obligea encore avant que de le laisser partir à lui donner un écrit, que j'ai trouvé assez curieux pour le faire imprimer à la fin de cette Histoire,

Après que le Roi eut pris des furetés autant qu'il le pouvoit contre la mauvaise foi du Roi de Navarre, il songea à renouveller les anciens Traités avec les Ecossois. Robert Stuart avoit succèdé depuis peu au Royaume d'Ecosse. à David Bruss son oncle maternel. Il étoit fils de Gauthier grand Stewart ou Stuart; c'est-à-dire, grand Sénéchal d'Ecosse; ès pour affermir un nouveau Regne; il avoit renouvellé & juré la tréve

faire par son Prédécesseur avec le \$371. Roi d'Angleierre. Le Roi lui în proposer de la rompre, & il y consentit moyenmant que le Pape de décharge ât de son serment, & lui écrivit pour l'exhotter à faire une ligue avec les François. Le Traité sut sins à Vincennes par les Députés des deux Rois, & il set dit, que les anciennes Alliances faires entre la France & l'Ecosse saires entre la France & l'Ecosse serve proposer que le Roi Charles paye-

Un No- roit au Roi Robert cent mille nobles ble d'or d'or par an pendant deux années : deux é qu'il lui envoyeroit des armes pour cuador. cinq cens Chevaliers, quelques E-

cinq cens Chevaliers, quelques Ecuyers & pour cinq cens Sergens : qu'il feroit donner par jour à chaque Écuyer dix-huit deniers : que toutes ces sommes seroient délivrées aux Ecossos le premier jour de chaque D= 7711, année dans l'Eglise des Augustins de

f. pt. dance dans legit des Augustins de Roi leur donneroit encore de plus grands fecours : que le Pape les déchargeroit de tous les fermens qu'ils avoient pû faire en jurant la tréve avec les Anglois, & qu'il promettroit

DE CHARLES V. Liv. III. 281 de ne jamais décharger les François ni les Ecossois des sermens qu'ils al-1371. loient faire en jurant le nouveau Traité, & qu'apres la ratification envoyce par les deux Rois, le Roi d'Ecosse déclareroit la guerre au Roi d'Angleterre & feroit des actes d'hoftilité. Et à la fin du Traité sont écrites ces paroles suivantes : Et toutes MSS de les choses dessustaites & chacune d'icelles blioth.du en tant comme elles nous peuvent tou- Roi C. cher de nostre partie, avons promis en bonne foi tenir , garder & accomplir . & aussi en nostre présence & desdits Procureurs de nostre dit très-cher cousin le Roi Robert l'avons fait jurer par nostre amé & féal Chevalier & Conseiller Symon Comte de Braine en l'Ame de nous & aux Evangiles de Nostre Seigneur pour ce corporellement touchées. Et pour ce que ces choses soyent fermes & stables au tems avenir nous avons fait y mettre noftre scel à ces Présenzes. Ce fut faitt & donné en noftre Chaftel du Bois de Vincennes le dernier jour de Juin l'an de grace mil trois cens feptante & un , & de noftre Regne le huitieme.

#### 4 HISTOIRE Archambaud de Douglas coufin

3371. du Roi d'Ecosse & l'un de ses Députés signa & jura le Traité. Ce sur alors que le Roi donna aux Ecossos que le Roi donna aux Ecossos que le Roi donna aux Ecossos que le Conserva de sur conserva de sur conserva de sur le garder nuit & jour :

\*\*Ent de Leur fidélité avoit été éprouvée sous des personne vinge de la personne vinge de la personne sur le garder nuit & jour :

\*\*Ent de Leur fidélité avoit été éprouvée sous des personnes de la personne sur le sur le la leur de l'aux de l'est de

corda beaucoup de priviléges.

Le Traité avec le Roi d'Ecosse.

Le Traité avec le Roi d'Ecosse.

promettoit une grande diversion en Angleterre: Il sembloit d'autre côté que le Roi de Navarre n'oseroit plus remuer; ainsi le Roi se vit en état de songer au dedans du Royaume, & de remédier à un désordre invéteré, qui y causoit de grands maux; c'étoit les guerres particulieres. Il appliqua tous ses soins à les empêcher. Chaque Seigneur de Fief croyoit avoir droit de se faire Justice par la voie des armes, & dès

DE CHARLES V. Liv. III. 285 qu'il arrivoit quelque démêlé entre ... des voisins, ils se déclaroient la 1371. guerre & s'envoyoient des Hérauts, toute la Province prenoit parti, il se donnoit de petits combats souvent très-sanglans, on assiégoit les Châteaux qui étoient la plûpart fortissés, on les démolissoit, & le plus fort avoit toujours raison. Le Roi Saint Louis avoit donné une Ordon- pu Tilla nance, par laquelle il défendoit de Ordon, se venger par les armes, quelque offense qu'on eût reçûe, qu'après quarante jours. Ce délai qu'il avoit imposé à la vengeance, s'appelloit la quarantaine du Roi; il avoit été fort utile, les plus foibles avoient au moins quelque tems pour appaiser leurs ennemis, & la plûpart des. querelles s'accommodoient avant que la quarantaine fût expirée. Mais dans la suite les désordres de l'Etat. ayant tout remis dans la confusion. & cette Ordonnance si sage n'étant plus exécutée, Charles fut obligé d'en faire une nouvelle, qui en coupoit le mal dans la racine, défendoit sous peine de crime de lezeHISTOTRE

Majesté, toute sorte de guerre entre 1371. particuliers. Il ofa la faire , parce qu'il se sentoit plus autorisé que pas un de ses Prédécesseurs, & qu'aucun. de ses vassaux n'éroit en état de réfister à ses volontés. L'Ordonnance est darée du 3. de Juillet 1371. Il en fit publier une autre un mois après . par laquelle il accorde aux Bourgeoisde Paris la permission de tenir des Fiefs, & le droit de jouir des Pri-

viléges de la Nobleffe.

Le 12. de Novembre de la même année le Cardinal de Beauvais Chancelier de France ouvrit le Parlement. & fit un discours au nom du Roi pour recommander la Justice. Il prit pour texte ces paroles: vivez la Justice . vous qui jugez les hommes . & fit enfuite selon la courume lire les Ordonnances, & prêter ferment aux Avocats & aux Procureurs. Il envoya en même tems des Commissions à tous les Bailliages du Royaume pour recommencer leurs féances à Reg du certains jours nommes.

La Baillie de Vermandois le Mercredi lendemain de la Saint Martin.

DE CHARLES V. Liv. III. 287 Les Baillies d'Amiens, de Lille, de Douai , & de Tournesis , le 9. Janvier, 1371,

Les Baillies de Sens , Valois & Gifors, L. 4. Février.

La Prévôté de Paris . le 18. Féprier.

La Comté de Champagne, le 136 d' Avril.

La Baillie de Touraine , & la Sénéchausse d'Anjou & du Maine, le 4. de Mai.

La Duché de Normandie, le 15. de Mai.

La Baillie de Mascon & la Sénéchaussée de Lion , le 29. de Mai.

Les Baillies d'Auvergne , de Berri , d'Orleans, de Chartres, &c. le 8. de Juin.

- La Sénéchaussée de Toulouse, Carcassonne, Beaucaire, & c. le lendemain

de la Saint Jean-Baptifte.

Il commença pour la premiere fois à en voy-r de pareilles Commissions aux Sénéchausses de Poirou, de Limoges, de Querci, de Saintonge, de Perigord, d'Agénois, de Bigorre & d'Aquitaine, qui avoient été cédées su Roi d'Angleterre par le Traité de

Bretigni, & par conféquent diftrait-1371. tes de la Juridiction du Parlement; mais comme on prétendoit que les Anglois avoient les premiers rompu le Traité, on reprit l'ancien usage & toutes ces Provinces furent regardées comme dépendantes de la Couronne.

Quelques jours après le Cardinal de Beauvais remit entre les mains du 356. Roi la Charge de Chancelier, qu'il avoit exercée plus de trois ans depuis qu'il étoit Cardinal. Il commençoit à s'appercevoir, que le Chef de la Justice en France ne pouvoit pas être en même tems Conseiller du Pape, & que ces deux emplois étoient incompatibles. Il y avoit tous les jours de nouveaux sujets de contestation, les Evêques s'efforçoient de conserver leur Jurisdiction que les Juges séculiers attaquoient ouvertement. Le Roi par son Ordonnance du huitième de Mars 1371.

fain défense aux Archevêques, aux Evêques & à leurs Officiaux de plus connoître des actions réelles, c'eft-àdire

DE CHARLES V. Liv. III. 189 dire des actions qui sont intentées pour des fonds de terre, de mai-1371. Tons, &c. Le Pape avoit bien prévû que l'exécution de cette Ordonnance ruineroit absolument la Jurisdiction Ecclésiastique. Il avoit écrit au Roi pour lui représenter, que les Evêques avoient pour eux une posfession immémoriale, que Charlemagne comme Empereur & comme Roi de France ne les y avoit point troublés, & que le Roi Philippe de Valois touché des raisons du Clergé, après une mûre délibération n'avoit osé donner atteinte à leurs priviléges. L'Ordonnance n'avoit pas laissé d'être exécutée. Le Roi avoit témoigné beaucoup de fermeté en cette occasion, sa piété étoit éclairée & ne lui faisoit jamais rien faire contre les droits de sa Couronne. Il venoit de fonder plusieurs Messes à Saint Denis, lesquelles, dit la Chronique, il a voulu être appellées de son vivant les Messes du Roi Charles fils du Roi Jean . & après son déceds célébrées pour les morts.

Le Cardinal de Beauvais voyant

que sa politique étoit vaine, & qu'il 1371 ne plairoit jamais à l'un des partis sáns offenser l'autre, proposa au Roi de faire Guillaume de Dormans son, frere Chancelier en sa place, & se vit par-là en état de ménager le sacré College & d'imiter les autres Cardinaux François, qui depuis que le Saint Siège étoit à Avignon, afpiroient tous à la Papauté. Ainsi Guillaume de Dormans fut fait Chancelier, & parce que n'étant pas Ecclésiastique il ne pouvoit pas obtenir de grands Bénéfices, qui lui eufsent aidé à soutenir la dignité de sa

Inv. da Charge', le Roi lui donna outre ses gages & ses droits ordinaires deux mille francs de pension à prendre sur . le Tréfor.

La guerre commençoit d'une mamere à faire croire , qu'elle seroit avantageule aux François: La sagesse du Roi & la valeur de son Connêtable faisoient tout esperer : le Limofin, le Perigord, & une partie du Poitou avoient été foumis avec assez de bonheur, & toute cette grande Armée de Robert Knolles

DE CHARLES V. Liv. III. 291 s'étoit dissipée. On songeoit pendant l'hiver aux préparatifs de la Cam-1371."
Phiver aux préparatifs de la Cam-1371. de l'ame des conseils de guerre , le Roi l'y faisoit toujours appeller & lui donnoit en toutes occasions des marques de son estime & de sa libéralité. Il voulut compter avec lui de toutes les sommes d'argent , qu'il avoit reçûes dans les Provinces pour le payement des troupes, & de peur qu'un jour il n'en sût recherché, il lui sit expédier les Lettres suivantes.

CHARLES par la grace de Compta Dieu Roi de France: A tous ceux qui faitente ces présentes Lettres verront , Salut li combe Notre amé & feal Connètable Ber-table, trand du Gueschin Comte de Longue-la Chaeville nous a requis , que comme il nous comptes ait pieça baillé ses Lettres , par les la confesse ait pieça baillé ses Lettres , par les la confesse de Nous & nous devoir plusieurs sommes de deniers ; c'est à sparoir trente mille francs d'or que nous lui sismes prester & tailler en trois payemens , pour lui aider à mener en Grenade les gens des Compagnies qui étoient en no-

tre Royaume, lesquelles y mena & tant 1371. longuement hors de notre Royaume . & quarante mille francs d'or que nous fifmes payer pour lui & à sa requeste à feu Jean Chandos , duquel il étoit lors ou avoit été prisonnier de la bataille de devant Aurai en Bretagne, & les lui devoit de sa rançon . & trente mille doubles de Castille dont nous fusmes plegs & en fismes nostre debte . & les fismes payer pour lui à sa requeste au Prince de Galles, duquel il étoit lors ou avoit été prisonnier de la bataille de devant Nadres en Castille, & les lui devoit de sa rançon. Et Nous ayant mandé par plusieurs de nos lettres & messages à notredit Connétable, étant alors en Castille au service de notre très-cher & amé coufin le Roi de Castille, que toutes autres choses laissées il nous vint servir avec l: plus grand effort des Gens d'armes qu'il pust contre nostre adversaire le Roi d'Angleterre, qui nous avoit suscité guerre par lui & par ses Sujets , Amis & Alliez & il soit venu & a t amené en notre service des Gens d'arme: de la Duche de Bretagne, & autres qui étoient au service de notredit

DE CHARLES V. Liv. III. 193 Cousin, lesquels nous ont servi depuis sa. venuë loyaument & profitablement en 1371. notredite guerre, & pour ce ait grandement payé du sien : & depuis qu'il sut venu devers Nous, & nous l'eusmes fait notre Connêtable, ait eu pour les Gens d'armes de sa Compagnie & autrement pour le fait de notredite guerre faire par les mains de nos Tréforiers des Guerres, ou l'un d'eux & de plusieurs nos Receveurs plusieurs sommes de deniers, desquelles il a baille ses Lettres par lesquelles les confesse avoir eu en prest, & ne s'en est pû décharger pour ce que nous n'avons pas voulu, ains avons défendu expressement que l'on ne comptast à lui jusques à ores, & pour cause nous ne voulions recevoir à compte; Et ce par la fin dudit compte est trouvé que nous lui soyons en aucune chose tenus de déduire ce en quoi il nous est tenu, & qu'il a reçû du nôtre comme dit est, nous lui en voulions faire faire satisfaction. Si vous faisons scavoir, que par considération du bon & profitable service que notredit Connétable nous fit quand il mena lesdits Gens des Compagnies hors

de notre Royaume & autres , & depuis

N iii

194

son retour en notredit Royaume, & 1371. fait encore chacun jour, nous lui avons octroyé de grace spéciale. & octroyons par la teneur de ces Lettres, que desdites sommes de francs & doubles d'or qu'il nous doit , comme dit est, & de tout ce qu'il a eu par les mains de nosdits Trésoriers des Guerres & Receveurs . comme dit est , & de toutes autres chofes esquelles nous est. & peut être tenu jusqu'aujourd'hui, soit fait compensation à ce qu'il nous peut ou pourroit demander, & en quoi nous lui pouvons être tenus . tant pour sadite venue de Castille & de sesdits Gens qu'il a amenez lors en notredit service, que lui ou sesdits Gens nous ont fait en nos guerres de tout le tems passé jusqu'aujourd'hui. Pourquoi donnons en mandement à nos amez & feaux les Gens de nos Comptes à Paris, que à notredit Connétable fassent bailler sesdites Lettres obligatoires desdites fommes de francs & doubles d'or à lui prestées , comme dit est , & l'acquittant envers Nous tant de ce comme de toutes autres choses des susdites, par telle maniere que lui & ses hoirs & successeurs en demeurent en telle sureté, qu'ils n'en

DE CHARLES V. Liv. III. 295
puissent être poursuivis ou moleste au
temps à venir , car ainsi le voulons estre 1371.
fait , nonobstant quelconques dons ou
graces que Nous ou nos Prédécesseurs
en avons faits à notredit Connétable,
é qu'en ces Lettres ne soient exprimées
ne Ordonnances ou Désenses quelconques au contraire. En témoin de ce
Nous avons sait mettre notre sel à ces
présentes Lettres. Donné à Paris le dixneuvième jour Janvier , l'an de grace
mil trois cens septante & un . & le
huitième de notre Regne. Ainsi signé,
Par le Roi, Yvo.

Mais pendant que le Roi par fon application continuelle aux affaires fe mettoit en état de continuer la guerre avec avantage, le Prince de Galles piqué de fes dernieres pertes, faifoit un dernier effort pour foutenir fa réputation chancellante. Il étoit toujours malade depuis fon retour d'Efpagne, & ne pouvoit aller qu'en litiere, mais fon courage le foutenoit encore. Il leva toutes les Garnifons de Guienne, & alla en perfonne affié-Niiij

ger Limoges, il donnoit les ordres 1371. & le Duc de Lancastre son frere les exécutoit. Le Duc d'Anjou y avoit mis une grosse garnison, les Bourgeois, qui en se rendant peut-être un peu trop tôt à Bertrand du Guesclin avoient offensé le Prince de Galles, aimoient mieux se faire tuer, que de tomber entre ses mains. Ainsi la Ville bien attaquée sut bien défendue, on donna des assauts on les soutint. Le Prince tout incommodé qu'il étoit se faisoit porter à la vûe de la bréche, & demandoit à sess oldats, s'ils n'étoient plus les mêmes, qui lui avoient fait prendre tant de Villes & gagner tant de batailles. Enfin les mineurs Anglois renverserent les murailles de tous les côtés, & la Ville après une longue résistance fut emportée d'assaut. Le Prince de Galles se livra tout entier à la vengeance, & commanda qu'on égorgeat tout jusqu'aux enfans. L'Evêque même fut en grand danger, des soldats insolens l'arrêterent & le menerent au Prince, qui en le voyant lui reprocha sa persidie, de ce qu'étant son ami & son compere il avoit livré 1371, sa Ville aux François, & le menaça de lui faire trancher la tête. Le Duc de Lancastre, qui eut peur que son frere ne se dèshonorât par une action si cruelle, lui demanda l'Evêque pour son prisonnier, & l'ayant obtenu le mit aussi-tôt en lieu de sureté.

Le Prince de Galles après avoir ord. c. pris & ruiné Limoges l'abandonna. f. 83. Le Roi y renvoya aussi-tôt ce qui restoit des anciens habitans, & pour les récompenser de leur fidélité, leur accorda de grands priviléges. Le Chapitre de l'Eglise Cathédrale avoit tout perdu, leur Eglise avoit été abbatue, ils obtinrent le privilege de ne plaider, qu'au Parlement de Paris & se crurent indemnisés. La prise de Limoges sur le dernier exploit du Prince de Galles, il se fir reporter à Bordeaux où son mak augmenta encore, par le chagrin qu'il eut de la mort fon fils Edouard. Les Médecins, qui n'avoient plus de remédes à lui proposer, lui conseil-

- lerent de prendre l'air natal; il s'y #371. résolut, & le 9. de Juillet il fit assembler à Bordeaux dans l'Eglise Métropolitaine de Saint André tous les Gentilshommes de Guienne, qui lui prêterent un nouveau serment de fidélité & le baiserent tous à la Bourd. p. bouche. Les principaux de ceux qui s'y trouverent étoient les Seigneurs de Pomiers, de Roquetaillade, de Novaillan, de Duras, de Curton, de Budos & de Montferrand. Il leur recommanda d'obéir en toutes choses au Duc de Lancastre son frere, & leur promit de les revenir voir, si Dieu lui rendoit la santé. Il partit le lendemain avec la Princesse sa femme, son fils Richard, le Comte de Cambridge son frere & les Officiers de la Maison, & passa heureusement en Angleterre. Le Roi Edouard demeuroit ordinairement à Windsor, & le Prince pour être plus en repos alla s'établir au Château de Vercammestade à vingt-trois lieues de Londres.

1372. Ce changement ne fut pas avantageux aux Anglois, le nom du Prin-

DE CHARLES V. Liv. III. 199 ce de Galles maintenoit leurs affaires, mais quand on le vit partir pour 1372. Londres & dans un état à ne pas espérer de le revoir jamais, les plus ardens à les servir perdirent courage, & l'on jugea dès-lors, qu'ils seroient bien-tôt ruines en France. · Le Duc de Lancastre au lieu de songer à lever des troupes & à fortifier ses Places, s'amusa à saire faire des obséques magnifiques à son neveu le Prince Edouard, & tous ses exploits de guerre aboutirent à reprendre le Château de Montpaon, 170. que Guillaume de Longueval & Louis Cronde Mailly Gentils-hommes François 3. Parte avoient surpris depuis peu, & qu'ilsf. 117. ne rendirent qu'après s'y être défendus onze semaines. Il revint enfuite à Bordeaux & se voyant veuf de Blanche héritiere de la Maisons de Lancastre, il épousa la Princesse Constance fille ainee du Roi Dom Pedro,& prit le nom de Roi de Castille. Cette Alliance, qui ne lui apportoit qu'un vain titre, lui suscita un puisfant ennemi. Le Roi Dom Henri étoit paisible dans son Etat, il ne

pouvoit plus craindre d'y être trou-372-blé que par les filles de Dom Pedro, & voyant l'aînée mariée à un Prince de la Maison d'Angleterre, il s'attacha à la France plus fortement que jamais. Tout l'y portoit , l'intérêt, la reconnoissance, un Traité figné avec du Guesclin, fon inclination naturelle. Il étoit puissant sur la Mer, les Espagnols étoient alors les meilleurs Matelots de l'Europe, il fit armer dans ses ports quarante gros Navires avec de bon Canon, & les renvoya sous Rodrigue le Roux son Amiral croiser sur les côtes de Poitou pour y combattre la Flotte d'Angleterre.

Edouard avoit armé une grosse Flotte pour porter en Guienne ou en Poitou toutes les troupes , qu'il avoit pû lever , il en avoit donné le commandement au Comre de Pembroc fon gendre avec ordre de mettre à la voile au commencement du mois de Juin. Le Roi en sut aussité averti, il n'épargnoit rien pour avoir des amis dans le Conseil le plus secret du Roi d'Angleterre, &

14.20

DE CHARLES V. Liv. III. 307
fes réfolutions à peine étoient prifes à Londres, qu'on les fçavoir à 1372a
Paris. Charles envoya auffi-tôt des
Courriers fur les côtes de Poitou
ordonner à fes Vaisseaux d'aller joindre la Flotte Espagnole afin d'atta-

quer les Anglois, qui devoient bien-

tôt paroître.

En effet, la veille de la Saint Jean les deux Flottes se reconnurent à leurs pavillons, à la hauteur & à la vûe de la Rochelle, & firent manœuvrer pour tâcher d'avoir l'avantage du vent. Les Castillans après avoir couru toute la journée, & reviré vingt fois de bord gagnerent le vent, & tomberent sur la Flotte Angloife. Le combat fut effroyable. & d'abord l'avantage fut presque égal de part & d'autre : les Castillans avoient de plus gros vaisseaux & de meilleur canon & mieux fervi, mais il y avoit grand nombre de braves Soldats fur la Flotte d'Angleterre ; & quand ils pouvoient venir à l'abordage, rien ne résistoit à leur valeur. Le Sénéchal de la Rochelle qui étoit Anglois , youlut envoyer

au secours du Comte de Pembroc -1372 tous les Navites qui étoient dans le Port, mais il n'en fut pas le maître ; & les habitans de la Ville , François dans le cœur, regarderent le combat sans vouloir s'en mêler. La nuit les sépara ; mais au point du jour les Castillans, qui avoient conservé leur avantage, recommen-148. cerent avec tant de furie, qu'ils prirent ou coulerent à fonds la plus grande partie des vailleaux ennemis. Le Comte de Pembroc, Guichard d'Angle, Othon de Grontson, & d'autres Seigneurs Anglois furent pris prisonniers & menés en Espagne. Ils y demeurerent jusqu'à ce que le Roi Dom Henri fit remettre le Comte de Pembroc entre les mains du Connétable du Guesclin, pour retirer de lui le Duché de Molines, le Comté de Sorie, & les autres Terres qu'il lui avoit données en

Castille. Pembroc convint du prix de sa rançon à six vingt mille francs, que des Marchands de Bruges s'obligerent de payer. Il traversa la Françe avec des Cardes du Connétable;

DE CHARLES V. Liv. III. 303 mais il mourut à Arras, & sa rançon fut perdue. Le Connêtable pré- 1372tendit que les Marchands de Bru- Tiels des ges s'étoient obligés à les payer en Chartes leur propre & privé nom, & les fit de du assigner au Parlement ; mais le Roi Guesclin. par des raifons que nous ne fçavons point, l'obligea à se désister de ses poursuites, quoique bien fondées, & lui fit donner cinquante - quatre mille francs payables fur les Aydes de Rheims & de Châlons, à cinq mille francs par mois. Il voulut néanmoins que le Connêtable lui fît un transport en bonne forme, de tout ce qu'il prétendoit lui être dû par les Habitans de Bruges, sçachant bien que ces sortes de droits font toujours leur effet en tems & lieu, quand ils sont entre les mains de Princes assez puissans pour les faire valoir. Guichard d'Angle, & les au-- tres Seigneurs Anglois prifonniers -furent livrés à Olivier de Mauni, qui remit aussi au Roi de Castille la Terre de Crete, & fit payer aux Anglois des sommes confidérables avant que de les mettre en liberté.

La défaite de l'Armée Navale 1372. d'Angleterre donnoit au Roi le moyen de pousser ses Conquêtes: mais il sembloit que personne n'osoit s'y opposer. Le Duc de Lancastre étoit repassé à Londres après avoir établi en Gascogne le Captal de Buch & les Sires de Mucidan & de l'Esparre, en Poitou Louis de Harcour, & en Saintonge Louis d'Argenton & Guillaume de Montendre. C'étoient les meilleurs Capitaines qui fussent dans le service d'Angleterre, mais ils avoient peut de troupes, encore moins d'argent, & tout le plat Pays avoit les inclinations Françoises. Charles bien informé de l'état des choses donna une grosse Armée au Connêtable, parce qu'il n'en voyoit point d'Angloise qui pût donner bataille, & qu'il ne s'agissoit que de prendre des Villes; le Duc de Bourbon beaufrere du Roi, les Comtes d'Alençon & du Perche Princes du Sang le Dauphin d'Auvergne, le Maréchal de Sancerre, les Comtes de Saint Paul & Vendôme, le Vicomte de

DE CHARLES V. Liv. III. 306 Rohan, les Sires de Sulli, de la Tour, de Laval, de Beaumanoir & 1372: de Beaujeu accompagnerent le Connêtable, qui marcha en Poitou & prit Montcontour, la Ville de Vivonne & le Château de Montmart, qui appartenoient à Aimery de Rochechoart, & toutes les autres Places hormis Poitiers, la Rochelle, Chisai, Niort & Thouars. Il assiégea Bert, du Thouars; mais comme la Ville étoit Gueselin bien fortifiée, & que quantité de 1010 Noblesse du Pays s'étoit jetté dedans, il convint avec les assiégés de - les laisser en repos jusqu'à la Saint Michel, à condition qu'ils se rendroient à l'obéissance du Roi, si dans ce tems-là le Roi d'Angleterre ou l'un des Princes ses enfans ne paroissoit pas à la vûe de leur Ville avec une armée capable de tenir journée, & de faire lever le siège. Ces fortes de Capitulations étoient alors fort en ulage, elles portoient furséance d'armes, les Assiégés donnoient des Otages aux Affiégeans, & ne pouvoient fortifier leur Place ni augmenter leur garnison,

Il marcha ensuite vers le Limou-1372. fin , & alla joindre le Duc de Berri , qui affiégeoit Sainte Severe. Le Duc de Bourgogne arriva au siége quelques jours après, fuivi de la Noblesse de son Pays commandée par le Sire de la Trimouille. Le Connétable suivant les prérogatives de sa Charge donnoit les ordres, mais il confultoit les Princes, & avoit pour eux les égards qu'il devoit à leur naissance & à leur mérite perfonnel. Il estimoit & respectoit les freres du Roi, mais il aimoit tendrement le Duc de Bourbon, & voulant lui faire acquerir de la gloire, il lui donnoit d'ordinaire les emplois les plus périlleux. Le Duc de Bourbon de son côté se fouvenoir que du Guefclin avoit vangé la mort de la Reine de Castille sa sœur, la reconnoissance achevoir dans for cœur ce que l'estime avoit commencé. Le Connétable alla d'abord reconnoître la Place, fuivi d'Olivier de Clisson & du Maréchal de Sancerre; il s'approchoit du fossé à la faveur de quelques haies, lorsque

DE CHARLES V. Liv. III. 307 les Affiegez lui crierent de dessus les murailles : Approchez François , 1372. approchez sans crainte, on ne tirera Hift.de point sur vous . & voyez à votre aife Bert. du si nos murailles sont bonnes. & si nos 108. fossez sont affez profonds. Le Connêtable s'approcha sur leur parole, & visita une partie de la Place, s'écriant de tems en tems qu'elle étoit imprenable; mais quand il en eut bien remarqué le fort & le foible, Adieu Messieurs, leur cria-t-il en se retirant, vous aurez incessamment de nos nouvelles.

En effet il fit préparer aussi-tôt des échelles pour donner un assaut général, & ordonna trois attaques en même tems. Il en voulut commander une, & donna les deux autres au Duc de Bourbon & au Maréchal de Sancerre. Les Anglois foutinrent l'assaut le premier jour & furent forcez le lendemain. Jean cron de de Chatelmorant & Ploton de Cha-Bourbea telus planterent les premiers sur les !. 75. murailles de la Ville l'Etendart du Duc de Bourbon, qui y fut presque aussi-tôt qu'eux. A cette vue les Gens

du Connêtable & ceux du Maréchal
1372. de Sancerre firent des efforts extraordinaires, tout fut forcé, on paffa
au fil de l'épée une partie de la garnifon, & les Bourgeois furent pillez. Le Captal de Buch, qui marchoit au fecours avec trois mille
hommes d'armes, fut obligé de fe
retirer.

Le Captal avoit été fait Connêtable de Guienne après la mort de Chandos, c'étoit le meilleur Officier qu'eussent les Anglois, il se retira à S. Jean d'Angeli, où il demeuroit ordinairement, & licentia ses troupes. Il en eut besoin quelque jours après, la Dame de Soubise sa parente lui manda, que trois cens hommes d'armes François commandés par le Sire de Pons l'avoient ashégée dans son Château à l'embouchure de la Charente, & que sans un promt secours elle seroit obligée de le rendre à discretion. Le Captal monte aussi-tôt à cheval , prend seulement trois cens hommes d'armes. marche nuit & jour le long des bords de la Mer, surprend les François

pris lui-même.

Ce fut le Prince Juain de Galles, qui rendit un service si important à la France. Il étoit fils du Prince Edmond, que le Roi Edouard avoit fait mourir pour s'emparer d'une petite Principauté, qu'il avoit encore conservée dans le Nord du païs de Galles. On l'avoit sauvé d'Angleterre encore enfant sous le Regne de Philippe de Valois. Le Roi Jean P. Till: auprès duquel il avoit été élevé enfant d'honneur, lui avoit donné de grosses pensions & le commandement de sa Flotte, parce qu'il entendoit bien la mer; il avoit eu beaucoup de part au gain de la Bataille navale devant la Rochelle, & croifoit continuellement fur les côtes de la Guienne & de Poitou. Il fut averti que le Captal de Buch marchoit vers Soubife avec feulement trois cens lances, il en mit à terre quatre cens, se posta sur le passage du Captal & l'attaqua dans

le tems, que Vainqueur & même 3172. embarassé de ses prisonniers, il ne songeoit qu'à se retirer à Bordeaux. Le Combat ne fut point disputé, les Anglois qui ne songeoient plus à se battre, prirent la fuite & le Captal, qui n'étoit pas accoutumé à fuir, fut pris prisonnier. Le Roi, qui le connoissoit seul capable de défendre la Guienne contre lui, l'envoya chercher aussi-tôt, le combla d'honneurs & de caresses, & le fit mettre à Paris dans le Temple, sans jamais vouloir entendre parler de le recevoir à rançon. En vain Edouard offrit de s'engager à rendre pour le Captal quatre Chevaliers François, fussent-ils Princes: Le Roi tint ferme, & connoissant par fon Connêtable ce qu'un homme seul est capable de faire, il ne voulut jamais le relâcher. Il lui fit proposer souvent des partis fort avantageux pour entrer à son ser-vice. & ensin la liberté sans payer de rançon, pourvû qu'il promît de ne point servir le Roi d'Angleterre. Le Captal répondit toujours, qu'il

DE CHARLES V. Liv. III. 311 ferviroit son Maître jusqu'a-la mort, se mourut au Temple cinq ans 1372-après rongé de chagrin de voir les affaires des Anglois tomber en décadence, sans qu'il y pût apporter de rémede,

Sa prise découragea les peuples du Poitou, qui avoient encore quelque affection pour les Anglois. Les Bourgeois de Poitiers, qui se voyoient sans défense, envoyerent des Députez au Connêtable, il s'en approcha avec l'Armée & y entra. Le Roi pour les récompenser d'a-Registres voir donné un si bon exemple aux & ch. autres Villes, leur fit expédier des des Com-Lettres patentes, par lesquelles de sa pleine puissance & autorité Royale, il annoblit les Maire, Echevins & Conseillers Jurez de la Ville de Poitiers au nombre de vingt-cinq, leurs descendans & même leurs Succesfeurs.

La conquête de Poitiers paroiffoit peu importante au Connêtable, au prix de celle de la Rochelle, qu'il projettoit depuis long-tems. Il y avoit des intelligences fecrettes, les Bourgeois de la Ville étoient

HISTOIRE fort las de la domination Angloise, 1372, mais ils étoient bridés par un Château très-fort où il y avoit garnison. Leur Maire nommé Cadorier étoit de l'intelligence, & se rendit maître du Château par un stratagême assez fingulier. Il envoya prier Mancel, Capitaine Anglois qui commandoit dans le Château, de venir dîner chez lui avec les principaux de la Ville, sous prétexte d'aviser aux moyens de se défendre contre l'Armée Françoise qui approchoit, Mancel s'y trouva, on fit grand'chere, & après le dîné le Maire fit apporter des Lettres d'Edouard scellées du grand Sceau d'Angleterre; & ordonna au Greffier de la Ville d'en faire la lecture. Mancel reconnut bien le Sceau d'Angleterre; mais comme il ne savoit pas lire, il s'en rapporta au Greffier, qui lut un faux ordre d'Edoüard de faire

> la revue de tous ceux qui pouvoient porter les armes dans la Rochelle, avec ordre à Mancel de mêler avec eux les foldats de sa garnison, afin d'apprendre plus aisement aux Bour

geois

DE CHARLES V. Liv. III. 313 geois à faire l'exercice. Le Maire dès le lendemain sit armer mille 1372. Bourgeois, & Mancel fortit du Châreau avec la plus grande partie de sa garnison, il dispersa ses soldats parmi les Compagnies des Bourgeois pour servir de Sergens, & dans le tems qu'il alloit commencer à leur apprendre le métier de la guerre, le Maire donna le signal, on se saisst de Mancel & de tous ses Soldats, qui, en petit nombre & surpris, ne firent aucune résistance. Le Maire sans perdre tems s'empara du Château, & y mit des Bourgeois en garnison. Aussi-tôt il envoya des Députés au Connêtable , lui manda que les Anglois n'étoient plus maîtres dant la Ville ni dans le Château, que les Bourgeois etoient prêts à se soumettre à l'obeissance du Roi. & qu'ils demandoient seulement qu'on leur permît de démolir le Château, & que le Roi y établît une Fabrique de Monnoies. Le Connêtable leur accorda tout, & y entra le jour suivant aux acclamations du peuple,

Il marcha le lendemain vers Fon1371. tenai-le-Comte, & s'étant lui-même approché des murailles, fomma le Gouverneur de se rendre. Il se nommoit Jean de Harpedanne, & quelques jours auparavant il étoit sorti de sa Place, mais sa femme parut sur une tour, belle, jeune, armée de toutes pieces, & dit au Comnéberre, de table: Que pussque par se conquêtes il sable: Que pussque par se conquêtes il conférment production ressenting parand Cyrus, elle tâ-

de toutes pieces, & dit au Connetable: Que puilque par fes conquêtes il
reffembloit au grand Cyrus, elle tâcheroit d'imiter la Reine Thomiris. Du
Guelchin, que de parceilles menaces
ne failoient qu'animer, commanda
l'attaque, les murailles furent fapées, on donna l'affaur, qui fut d'abord foutenu avec vigueur, la brave
Gouvernante étoit par tout; mais
enfin voyant la plupart de fes gens
hors de combat, elle demanda à capirûler, & le Connêtable qui étoit
bien affe de lui fauver la vie, lui accorda les conditions qu'elle voulut.

Le Roi contribuoit aux Conquêtes du Connêtable en lui envoyant de teems en tems des secours d'hommes & d'argent, il en tiroit beaucoup des Juifs, qu'il obligea à porter sur DE CHARLES V. Liv. III. 315
leurs habits une marque pour les faire connoître. Il les avoit fair rentrer 1372en France pendant qu'il étoit Regent
pour en tirer de tems en tems de
groffes taxes, & leur avoit permis de
prendre quatre deniers pour livre de
profit de l'argent qu'ils prétoient. Ce
ne devoit être que pour un tems fort
court, mais les nécessités de l'Etat
l'obligerent à leur accorder encore
un terme de dix années, qu'ils payerent bien cherement.

Cependant le Roi d'Angleterre avoit été averti de la capitulation de Thouars, & comme la perre de cetțe place entraînoit celle du reste du Poitou, il fit un effort extraordinaire & résolut d'aller lui même la secourir. Il assembla cinq mille hommes d'armes & dix mille Archers sans compter les Matelots & les Pionniers. Le Duc de Lancastre & le Compte de Cambridge ses enfans commandoient fous lui, & ne pouvant se servir du Prince de Galles qui se mouroit, il voulut mener avec lui Richard son petit-fils, pour lui aprendte de bonne heure un mé-

O ij

tier où son pere avoit surpassé les au-1372 tres hommes. Il déclara avant que de partir & du consentement de ses Barons, que si pendant son absence le Prince de Galles venoit à mourir, son fils Richard entreroit dans tous ses droits, & seroit regardé comme l'heritier présomptif de la Couronne d'Angleterre, sans que leDuc de Lancastre ni les Comtes de Cambridge & de Bukingam oncles y pusfent jamais rien prétendre.

L'embarquement se devoit faire à Hampton, mais il n'y avoit point de vent, & il y fallut attendre un mois. Ensin Edouard s'embarqua avec plus de six cens Bâtimens tant Vaisseaux de guerre que de charge, il passa la Manche heureussement, & se préparoit à doubler le Cap de S. Mahé en Bretagne, lorsqu'un vent

Rec. der de Sud s'éleva si violent, qu'il falut Traites, le gagner le Nord de l'Irlande & de f. 101 l'Ecosse, & après avoir beaucoup foussert de la tempête rentrer dans les Ports d'Angleterre pour s'y radouber.

Ainsi la S. Michel étant venue

DE CHARLES V. Liv. III. 417 fans que le Roi d'Angleterre eût pû mettre pied à terre en France, le 1372. Connêtable remena l'Armée devant Thouars, & la Ville se rendit suivant la Capitulation arrêtée trois mois auparavant. Il marcha enfuite, fans perdre un moment, au Château de Chisai, qu'il assiégea, & qu'il prit, après avoir battu douze cens hom+ mes d'armes que Jean d'Evreux Gouverneur de Niort avoit assemblés pour le secourir. Les Anglois pour le reconnoître dans le combat, avoient mis par dessus leurs armes des casaques de toile blanche, avec des croix rouges peintes par devant & par derriere. Quand le Connêtable après leur défaite vit ces cafaques , il en fit prendre deux cens à autant de Cavaliers, & leur commanda d'aller à toute bride vers Niort, qui n'étoit qu'à quatre lieuës de là, & de demander retraite dans la Ville, & qu'au cas qu'on leur ouvrît les prenant pour des Anglois, ils se saisissent d'une porte, & s'y fortifiassent jusqu'à ce qu'il leur eût mené du secours. Ce stratagême réussit, & deux

heures après étant arrivé à Niort, il 1372, trouva ses Gens maîtres d'une porte de la Ville, où ils se défendaient contre les Habitans. Le Connêtable fit aussitôt crier , Notre-Dame du Guesclin, & les Habitans lui apporterent les clefs. Ainsi par sa diligence il prit en un même jour un fort Château, gagna un combat, & surprit la seule Ville considerable qui restoit aux Anglois en Poitou. Il avoit accoutume de dire, que la diligence à la guerre étoit auffi neceffaire que le courage . & qu'il avoit out dire, quoiqu'il ne fat pas sawant, qu'Alexandre n'avoit conquis l'Afie que parce qu'il ne remettoit jamais au lendemain.

Après la prife de Niort le Roi recut le ferment de fidélité des Preluts & des Barons de Poitou, de Saintonge & d'Angoumois. Il donna au Duc de de Berri fon frere le Comté du Poide Louavec le fief de Parthenai, & les de le comté du Poi-

Inn. du Terres de Chifai, de Cirai, & de Trefer Trefer de la Soutrefer Mefle, ne s'en refervant que la Soutre de la comorte, le reffort & la connoil. Hift. de fance des Eglifes Cathedrales & au-Ber. 1.4 tres de fondation Royale. Le Duc

DE CHARLES V. Liv. III. 319 de Berri s'étoit trouvé depuis lecommencement de la guerre à toutes les 1372. occasions dangereuses, il y avoit souvent exposé sa vie & le bien de ses Vaslaux. Il fit hommage au Roi du Comté de Poitou & promit de

l'affister d'hommes & d'argent envers & contretous, &nommement contre le Roi d'Angleterre & ses enfans. Les Comtés de Saintonge & d'Angoulême furent en même tems réu-

nis à la Couronne.

. Mais tandis que le Roi par sa sagesse & la valeur de son Connétable faisoit de si grandes Conquêtes, le Duc de Bretagne étoit fort embarassé sur ce qu'il avoit à faire. Il voyoit les François reprendre visiblement le deslus, & les Anglois battus en toutes rencontres & prêts à être chassés de la Guienne auffi-bien que du Poitou & du Limosin. Les choses n'étoient plus égales entre les deux Nations, Edouard vieux, cassé par les travaux de la guerre n'étoit plus en état de faire de grandes entreprises; Son fils aîné ce vaillant Prince de Galles languissoit dans une si grande foiblesse, Oiiii

32C

qu'il ne pouvoit ni ne vouloit plusentendre parler d'affaires, & ne longeoit qu'à mourir. Il est vrai que le Duc de Lancastre aimoit la guerre, mais on ne le croyoit pas heureux, ses premiers exploits n'avoient pas fait grand bruit, & les Anglois euxmêmes ne le regardoient pas dans le combat comme le frere du Prince de Galles; ils avoient perdu, quelques années auparavant leurs plus habiles Generaux, Jean Chandos Connétatable de Guienne avoit été tué, & le Captal de Buch étoit prisonnier à Paris, s'ans esperance d'être tacheté.

D'autre côté le Roi Charles étoit encore dans la fleur de son âge, & quoique son temperament eût été affoibli par le poison, que le Roi de Navare lui avoit fait donner autre sois, sa tête n'en avoit point été attaquée: il travailloit à ses affaires plus qu'aucun Roi de ses Prédecesseus n'avoit jamais fait, tenoit ses confeils régulierement, & sans presque soit de Paris ou des environs, son esprit se répandoit par tout le Royaume, & donnoit le mouvement à

DE CHARLES V. Liv. III. 32 ? tout ce qui se faisoit dans les Provinvinces. Il ne conduisoit pas lui-même 1372. ses Armées, sa santé trop délicate l'en empêchoit, mais il étoit assez heureux pour avoir ses freres pour fes Lieutenans; le Duc d'Anjou, malgré son humeur hautaine & dédaigneuse, lui obéissoit exactement. Le Duc de Berri plus doux & plus porté à la paix, endolloit la cuiralle quand il le faloit,& le Duc de Bourgogne qui par son mariage avec l'heritière de Flandres se voyoit presque aussi puissant que le Roi, ne pouvoit se lasser de lui en témoigner sa reconnoissance, & publioit par tout que la tendresse de frere l'avoit emporté en cette occasion sur la politique de Roi. Charles voyoit que ses freres lui étoient soumis, il esperoit de leur bon naturel qu'ils ne changeroient jamais de sentimens ; il partageoit entre eux les emplois, de peur qu'ils n'eussent de la jalousie l'un de l'autre. Enfin pour les délivrer de la tentation dangereuse du commandement absolu. il avoit fait Bertrand du Guesclin Connêtable de France, l'avoit com-

blé d'honneurs & de caresses, asin que 2372 ses freres ne dédaignassent pas d'en faire autant; & en choissisant pour un si grand poste un simple Gentil-homme, que son merite seul faisoit valoir, en le metrant au dessus de tous les Prince de son Sang, il avoir sait un coup de maître, sachant bien qu'il n'abuseroit jamais de son autorité, ou que s'il en abusoit, la Majesté Royale n'autoit qu'à paroître pour le faire rentret dans son néant.

Le Duc de Bretagne étoit informé de tout, il avoir l'obligation de son rétablissement au Roi d'Angle--terre, & se regardoit encore comme -fon gendre, quoique la Duchesse sa femme fût morte & ne lui eût point laissé d'enfans. La reconnoissance, l'amitié, son inclination natutelle leporcoient à prendre le parti d'Edouard. Il avoit même sujet de craindre, que quand les François se verroient les plus forts, ils ne voulussent rétablir la -Ducheffe Jeanne veuve de Charles de Blois, & il ne pouvoit pas douter que le Connêtable ne se sit un honneur de combattre pour les enfans

DE CHARLES V. Liv. III. 323 de son ancien Maître, qui étoient encore prisonniers en Angleterre. Tou. 2372 tes ces raisons le poussoient à se déclarer pour les Anglois, mais il n'osoit, & craignoit une révolte dans son Païs. La plupart des Seigneurs Bretons regardoient avec émulation la fortune de Bertrand du Guesclin & celle d'Olivier de Clisson, ils cherchoient tous à se pousser à la Cour de France, & prenoient parti dans les Troupes du Roi : il y en avoit plusieurs à qui le Connêtable faisoit don ner des pensions; les autres, comme Rohan, Laval, Beaumanoir, Rieux, Beaumont, demeuroient dans leurs Terres, & se plaignoient hautement de leur Duc qui les éloignoit de son Conseil, & partageoit toutes ses graces entre les Anglois. Le Duc dans cette disposition d'affaires, est bien souhaité que les choses eussent été balancées entre les deux Rois, & que tantôt vaincus tantôt vainqueurs ils se fussent affoiblis de part & d'autre. Il y eût trouvé sa sureté, & même de la considération; mais voyoit les Anglois chassés du Poitou.

O vj

du Limosin, & d'un partie de la Guienne: & commençoit à sentir que le Roi de France lui parloit en Maître. En effet, Charles lui manda qu'il avoit besoin de son service, & que comme vassal de la Couronne il eût à le venir trouver incessamment, avec le plus de troupes qu'il pourroit. Le Duc répondit, que par le traité de Bretigni il devoit demeurer neutre, & cependant il manda au Roi d'Angleterre de lui envoyer des troupes pour mettre dans ses Places, prévoyant affez que le Roi ne se contenteroit pas de la réponse, & qu'il le feroit atraquer au premier jour.

Edoüard lui envoya auffi-tôt cinq cens hommes d'Atmes & deux mille Arbalètriers qu'il mit dans Breft, dans Kimper, & dans Morlaix, témoignant aflezpar là qu'il ne fe fioir plus qu'aux Etrangers. Il mit auffi de noureaux impôts fur le peuple, & les fit

exiger avec dureté.

Ce fut le signal de la révolte par toute la Bretagne. Le Comte de Laval s'empara de Rennes, le Vicomte de Rohan surprit Vannes, le Ker-

DE CHARLES V. Liv. III. 325 goüet & Lefneven, la plupart des grosses Villes chasserent leurs gar-1372. nisons, & tous écrivirent au Roi, se mirent sous sa protection, & le prierent de leur envoyer son Connêtable pour chasser les Anglois de la Province. Le Roi ne balança pas, le Connêtable reçut ses ordres & partit pour aller au secours de ses vieux amis. Il passa à Pontorson, dont il avoit le Domaine & & le Gouvernement, & entra en Bretagne accompagné du Duc de Bourbon, des Comtes d'Alençon & du Perche, de Gui de Châtillon Comte de Blois, qui lui amena cent hommes d'Armes, du Maréchal de Sancerre, du Dauphin d'Auvergne & de plusieurs autres · Seigneurs. Il s'assura en passant de Fougeres & entra dans Rennes, dont le Comte de Laval lui apporta les clefs. La Duchesse de Bretagne en venoit de fortir pour se retirer à Vannes. Quelques hommes d'Armes du Duc de Bourbon la suivirent & l'arrêterent à quatre lieues de là ; le Duc y alla auffi tôt, & la Duchesse toute éplorée lui dit en le voyant: Ha biau

1372. dame, répondit-il, n'avons mie guerre aux Dames, mais votre mari se gouverne etrangement envers le Roison droit Seigneur, & fait sole entreprise qu'il ne poura mettre à sin. Il lui sit rendre ensuite tout ce qu'on lui avoit pillé, & avec la permission du Connêtable, il lui donna une escorte pour la conduire en lieu de sureté.

Le Duc de Bretagne rassembloit ses troupes auprès de Brest, il avoit mis ensemble près de quatre mille hommes d'armes & beaucoup d'Infanterie, c'en étoit assez pour combattre les François, mais il connut bien - tôt que ses sujets l'abandonneroient au milieu du combat, & que ne demeurant qu'avec les Anglois il seroit défait & perdu sans rellource, son armée n'étant composée. que des garnisons de ses Places, qui après la perte de la bataille demeureroient ouvertes au Vainqueur. Il chercha les voies d'arrêter la rapidité du Connêtable, & tacha de gagner du tems en lui faisant parler d'accommodement. Il attendoit de nou-

DE CHARLES V. Liv. III. 327 veaux secours d'Angleterre, le Comte de Salisberi étoit en mer & devoit 1372. arriver à tout moment. Mais du Gaesclin savoit, qu'il ne faut jamais interrompre le cours d'une expédition fur des paroles generales, qui marquent toujours de la foiblesse ou de l'artifice; il continua sa marche, & le Duc n'ofant l'attendre prit le parti le plus fûr , mit ce qu'il avoit de meilleures troupes & de plus fidelles dans ses Places, déclara Robert Knolles fon Lieutenant general en Bretagne, & s'embarqua à Conkarneau pour paffer en Angleterre Le Comte deSalisberi, qui avoit brûlé sept vaisseaux Castillans en passant à la rade de S. Malo, arriva quelques jours après à Breft, fachant la revolte de la Bretagne & la retraite du Duc, ne voulut pas seulement mettre pied à terre, & retourna à Londres.

Dès que le Connétable eut appris que le Duc de Bretagne avoit quitté la partie, il appliqua tous ses soins à en profiter. Il marcha à Dinan, à Ploermel, à Jugon & à Vannes: Il n'y cavoit point de garnison dans toutes ces Villes, & les Habitans lui en ap-1372. porterent les clefs. Il fit ensuite avancer son Armée vers Hennebond, mais il ne trouva pas la même facilité à

s'en emparer.

La Ville étoit grande, peuplée & bien fortifiée, il y avoit une garnison d'Anglois, & les Habitans se souvenoient de la vaillante Comtesse de Montfort mere de leur Duc, qui autrefois avoit foutenu un long fiege contre toute la puissance des François. Ils ne songeoient pas qu'on avoit trouvé de nouvelles manieres d'attaquer les Places, que les béliers & les machines de bois se taisoient devant les canons, dont l'invention encore nouvelle du tems du premier siege, s'étoit perfectionnée, que de plus, on faisoit des mines, qui tout d'un coup enlevoient en l'air les murailles les plus épaisses, & qu'enfin ils avoient à faire à Bertrand du Guesclin. Ils se moquerent des sommations qu'on leur fit, & soutinrent plusieurs assauts. Le Connêtable peu accoutumé à trouver qui lui resissat, ordonna un assaut géneral; la bréche

DE CHARLES V. Liv. III. 329 étoit grande, ses troupes animées par fa presence firent des efforts extraor- 1372. dinaires. Ilvit enfin un deses Etendarts planté sur le rampart, & la ville prête à tomber entre les mains du Soldat en fureur. Alors touché de la malheureuse destinée de tant de braves gens Bretons comme lui, il mit l'épée à la main,monta lui-même à l'affaut, & d'un ton de Maître ; s'écria : Qu'on cesse le combat, & qu'on m'écoute. Tout Bert. du obéit à sa voix, amis & ennemis ; il Gueselin prescrivit à chacun la loi qu'il devoit p. 240. luivre, pardonna aux Habitans, fit les Anglois prisonniers de guerre, & promit à ses foldats de récompenser leur obéissance, puisqu'il les empêchoit de jouir du fruit de leur valeur. Après la prise d'Hennebond le Connêtable fit attaquer Kemperlé, & l'emporta en quatre heures ; le Vicomte de Rohan planta le premier sa Banniere fur la muraille, Beaumanoir & Beaumont y furent presque aussitôt que lui. Conkarneau ne fit gueres plus de resistance. Il ne restoit plus que Brest & Derval. Mileborne favori du Duc de Bretagne, étoit entré

dans Brest avec ses meilleures trou-1372. pes.Le Connêtable en fit commencer le siege dans les formes, & après plusieurs assauts soutenus avec vigueur, les Assiegez promirent de se rendre dans six semaines, s'ils n'étoient secourus par une armée capable de donner bataille. Le terme n'étoit pas encore expiré, que le Comte de Salisberi arriva d'Angleterre à un quart de lieue de Brest, & prit un poste fort avantageux, où il le fortifia encore par de bons fossés & des palissades. Il manda au Connêtable qu'il étoit venu pour donner bataille, qu'il l'attendoit de pied ferme. Du Guesclin qui ne jugea pas à propos de l'aller attaquer dans son fort, lui répondit, qu'il y avoit entre eux une belle campagne, où ils pouvoient rangerleurs troupes en bataille, & voir qui auroit belle amie. Salisberi repliqua qu'il n'avoit point de Cavalerie, qu'il ne sortiroit point de son poste, & qu'en un mor la Capitulation de Brest ne marquoit point le lieu où se devoit donner la bataille. Il entra le lendemain dans Breft, croyant avoir

DE CHARLES V. Liv. III. 331
fatisfait à la Capitulation, changea la garnison, y mit toutes sortes de pro-1372.
visions de guerre & de bouche, & remonta sur les vaisseaux. Le Connêtable se plaignit de sa mauvaise foi, levale siège, & prit le chemin de Nan-

va le fiege, & prit le chemin de Nantes, qu'il vouloit remettre à l'obéiffance du Roi en retournant à la Cour. Olivier de Clisson qui commançoit à être chargé des plus grands emplois, avoit assigé & pris le Château de la Roche-sur-Yon en Poitou. Il étoit ensuite revenu devant Der-

plois, avoit assiegé & pris le Château de la Roche-fur-Yon en Poitou. Il étoit ensuite revenu devant Derval, où Jacques de Broce commandoit en l'abience de Robert Knolles, à qui la Place appartenoit en propre. Broce étoit convenu de se rendre, si dans deux mois il n'étoit secouru par une Armée, & avoit donné des Otages suivant la coutume; mais après la levée du fiege de Brest, Robert Knolles s'étoit jetté dans Derval avec des troupes &des municions, & prétendoit que Broce son Lieutenant avoit excédé son pouvoir. Le Duc d'Anjou se presenta devant la Ville au bout de deux mois, & demanda l'exécution de la parole don-

mée. Knolles refusa, mais Olivier de 1372. Clisson, à qui son humeur sanguinaire sit donner le surnom de Boucher, menaça de quitter le service du Roi, si on ne traitoit à la rigueur des gens qui avoient manqué à une parole de guerre: & quoique le Duc d'Anjou en est pitié, il sit pendre les Otages. Il falut pourtant lever le siege, & aller joindre le Connêtable qui, après s'être assure de Nantes avoit pris le chemin de Paris, où les ordres du Roi l'appelloient.

Le Chancellier Guillaume de Dormans étoit mort depuis peu , & le Roi avoit doiné les Sceaux par Commission au Cardinal de Beauvais son frere, jusqu'à ce qu'il eût trouvé un sujet propre à remplir la premiere Charge de la Justice. Il ne disposoit pas légerement des grands emplois , & vouloit connoître à fonds la capacité de ceux qu'il employoit, sur tout des Juges, qui ont entre leurs mains la vie & le bien des hommes. Ses vûes de Justice , & son autorité s'étendoient sur tous les Païs

DE CHARLES V. Liv. III. 333
dépendans de la Couronne; & sur
ce qu'il apprit que le Comte de Flan1372.
dres avoit fait piller les Terres du Sire
de Longueval, l'un de ses principaux
Vassaux, il lui en sit une reprimande
sévere, & l'obligea à réparer le dom-

mage.

Une Justice si exacte étoit suivie des bénédictions du Ciel, Charles aussi heureux dans sa famille que dans son Etat, se voyoit deux enfans qui se portoient bien, capables de lui succeder, & le vingt-quatriéme de 1373. Juillet la Reine accoucha d'une fille, Nie Gil: qui fut baptisée dans l'Eglise de saint 358. Paul sa Paroisse, par le Cardinal de Beauvais. Le Dauphin Charles son frere âgé de cinq ans fut son parain, laComtesse de Flandres & laDuchesse de Bourbon furent ses maraines. Le Roi peu de tems après envoya à Ro-· me une image d'or de sainte Agnés, & des presens considerables aux Eglises de saint Jean de Latran, de saint Pierre, & de sainte Marie Majeure. Le Pape lui avoit envoyé un Bref, qui donnoit pouvoir à Pierre

de Villiers de l'Ordre des Freres Prê-,13/3. cheurs Confesseur du Roi, & à ses Medecins, de lui permettre l'usage des œufs, du lait, du beurre & du

de Chris- fromage pendant le Carême.

La maniere de vie du Roi étoit Par.p. t. fort réglée, & il faisoit presque tous les jours la même chose. Il se levoit à six heures & demie du matin, se mettoit d'abord à genoux & prioit Dieu. Il s'entretenoit avec ses Chambellans & quelques-uns des Courtisans les plus familiers, pendant qu'on le peignoit & qu'on l'habilloit. Son Chapelain lui apportoit ensuite son Breviaire & lui aidoit à le dire. A huit heures il entendoit une grand'-Messe chantée en Musique. Au sortir de la Chapelle il donnoit audience à tout le monde pauvres & riches, lisoit lui-même sur le champ les Requêtes qu'on lui presentoit, accordoit celles qui lui paroissoient raisonnables, & remettoit les douteuses entre les mains de quelques-uns de ses Maîtres des Requêtes pour les examiner. Il dînoit à dix heures, n'é-

DE CHARLES V. Liv. III. 335 toit pas long-tems à table, ne mangeoit presque jamais que d'une sorte 1373. de viande, & mettoit beaucoup d'eau dans son vin. Les joueurs d'instrumens ou Menétriers jouoient durant le répas. Après son dîné il donnoit audience aux Ambassadeurs Princes Etrangers, & vouloit que tout le monde entrât dans ses appartemens, qui etoient souvent si pleins, qu'on ne s'y pouvoit pas tourner. Ilse faisoit ensuite informer par ses Ministres des nouvelles tant Royaume que des Païs Etrangers, signoit des Lettres de sa main, accordoit des Graces & disposoit des Charges vacantes.Il favoit la Langue Françoise mieux que pas un de ses Courtisans, éloquent sans affectation, jamais aucune parole superflue; & comme il connoissoit parfaitement la qualité & le merite d'un chacun, il avoit le secret même en refusant de les renvoyer tous contens. A une heure aprés midi il se retiroit dans sa chambre, & dormoit; ses Chambellans y entroient une heure après, &

l'entretenoient de choses agréables; il se faisoit apporter ses pierreries, des meubles nouveaux, qu'il faisoit faire, ou quelques marchandises rares des Païs éloignés, & qu'il n'achetoit jamais sans savoir précisément ce qu'elles valoient , n'aimant pas à être trompé. Il alloit à Vèpres à trois heures, & ensuite entroit dans ses jardins quand il faisoit beau. Au retour de , la promenade la Reine le venoit voir, on lui amenoit ses enfans, & il ne manquoit point de les interroger, pour voir s'ils profiroient dans la crainte de Dieu, & dans la science du monde. En hiver, au lieu de s'aller promener, il se faisoit lire l'Ecriture sainte ou quelques Livre de Morale des anciens Philosophes. Il soupoit peu, & se couchoit de bonne heure. Il se plaisoit à causer familiérement après son soupé avec la Riviere fon Premier Chambellan, & quelques autres Courtifans; & comme un jour, suivant la methode ordinaire de louer les Princes, même en leur presence, ils passoient

DE CHARLES V. Liv. III. 337 en revûe toutes les actions de fa vie, & les propofoient comme des mo-1373 delles achevés de fageffe & de polique, Que vous êtes heureux, Sire, s'é-mss. 40 cria la Riviere, oui, dit le Roi, Pian. 31 j'ai puissance de faire bien à autrui. Il avoit de certains jours de la femaine deftinés à de certains Conseils, où il entroit plus ou moins de Conseillers selon la nature des af-

Mais quand il alloit à ses maisons de campagne, c'étoit toujours avec dignité ; jamais bon Prince ne fut mieux se faire porter le respect qu'on lui devoit : Homme comme un autre en particulier, il étoit toujours Roi en public. Il montoit un beau cheval richement enharnaché. Ses habits étoient magnifiques, ses Gendarmes marchoient devant & derriere, armés comme pour aller au combat. Ses Ecuyers portoient devant lui le manteau d'Hermine, l'Epée & le Chapeau Royal. Il marchoit seul, ses freres & les Princes du Sang qu'on appelloit alors les Scigneurs du Sang, suivoient à quelque distance, & ne

faires.

1378 HISTOIRE
l'approchoient jamais qu'il ne les ap1373, pellât; enfin il n'étoit pas difficile de le reconnoître à la magnificence de 42 marche.

Fin du Livre troisiéme





DE

CHARLES CINQUIE'ME

ROY DE FRANCE.

### LIVRE QUATRIE'ME.

E Duc de Lancastre étoit 1373. arrivé à Calais le 20. de Juillet, avec toutes les for-

ces d'Angleterre. Edotiard, qui se souvenoit encore des victoires de Cressi & de Poitiers, vouloit faire un dernier effort, son tréfor avoit été ouvert, & presque épuisé pour lever des troupes dans la Basse-Allemagne; & il esperoit que son sils, suivi de cinquante mille hom-

4 M/ F. S & 20

mes, reprendroit en une feule Cam1373, pagne le Poitou, & la partie de la
Guienne que le Connétable avoit
conquife. Le Duc de Bretagne chaffé
de son Païsjoignit les Anglois, avec
le peu de Bretons qui l'avoient suivi,
& envoya au Roi un Heraut avec la
Lettre suivante.

## A MONTRESCHIER SEIGNEUR

LEROIDE FRANCE,

SIRE Charles Roi de France; Chartes qui vous reclamez être Souverain de mon du Roi. Duché de Bretagne , il est bien vrai que depuis le tems que jeo estois entré en la foi & hommage de la Couronne de Franee , j'ai à vous toujours fait mon devoir envers ladite Couronne, & envers tous autres ausquels il appartenoit: mais se nonobstant Vous , par Vous & par vos Gens , sans connoissance de cause , seulement par procés de fait, avez fait entrer par votre commandement & foutenance votre Connétable , votre puissance & force de guerre en mon Duché de Bresagne, pris tout plein de moi Villes.

DE CHARLES V. Liv. IV. 341 Châteaux & Forteresses, pris prison-niers, les uns rançonnez, & les autres 1373: mis à mort : & à moi ont fait & font tout plein d'autres outrages, torts domages & vilenies non reparables; & parmi ce Vous m'avez scientement de votre propre volonté, & tout outrement & ouvertement montré mon ennemi, & imaginé à moi mon Etat défaire & détruire, parce que vous ne me voulez rendre les Terres que promistes à moi avoir rendre à certain tems. tant par Lettres & Scel comme autrement, comme jeo vous ai plusieurs fois requis ; ce qui fait à moi grands cousts & missions, en moi deboutant & mettant tout hors de la foi & hommage & obeifsance de ladite Couronne, sans coulpe & meffait de moi ou de ma partie, sans aucune cause raisonnable, dont il moi en déplaise trop, si que parmi les avant dites choses & causes, & tout ploin des autres griefs qui à ce moi chassent. Jeo vous fais sçavoir que en votre deffaut jeo metiens du tout franc, quitte & déchargé de la foi & hommage qu'ay fait à Vous & à la Couronne de France, de toute obeissance ou sujettion faite à Vous Piii

ne à ladite Couronne, ne à autre cause 1373 de Vous ou de la mesme Couronne, & vous tiens & repute mon ennemi, ne vous ne devez point merveiller, si jed en fasse dommage à Vous & à votre partie pour moi revancher des tres-grands outrages, torts, dommages & vilenies devant dites.

> Le Duc de Bretagne & Comte de Montfort & de Richemont . de ma main écrite.

Le Roi recut la lettre le huitième d'Août, & sans faire voir aucune émotion, répondit de bouche au Heraut, qu'il n'étoit pas beloin, que le Duc son Maître lui déclarat laguerre, puisque toute sa conduite passée marquoit affez son attachement aux ennemis de l'Etat. Il donna ensuite tous les ordres qu'il crut nécessaires pour s'opposer à l'irruption des Anglois, fit ramasser tous les vivres de la Campagne, les fit entrer dans les Villes, où il mit de bonnes garnisons, & sans se départir de sa poliDE CHARLES V. Liv. IV. 343
tique ordinaite, il forma trois Camps
volans, qu'il donna l'un au Duc de 1373.
Bourgogne, l'autre au Duc de Bourbon, & le troisième au Connêtable,
leur ordonnant d'être toujours sur
les aîles de l'Armée d'Angleterre, de
lui couper les convois, de l'attaquer
dans les défilez, & de faire avec sûreté
en plusieurs petits combats ce qu'il
ne vouloit pas hazarder dans une bamille.

Des Ordres donnés si judicieusement ne furent pas moins bien executés. Les Anglois entrerent d'abord en Artois, traverserent la Picardie & la Champagne. Le Duc de Bretagne eût bien voulu marcher du côté de son païs, qu'il assuroit être tout prêt à chasser les garnisons Françoises; mais le Duc de Lancastre vouloit aller en Guienne reprendre les Villes qu'il y avoit perdues. Il n'étoit pas fort habile dans les campemens, & souvent le Duc de Bourgogne & le Connêtable lui enlevoient des quartiers. Il entra en Champagne & se vint camper à la vûe de Troyes, où le Roi s'étoit enfermé avec quatre

P iiij

344 HISTOIER

mille hommes d'armes. Il lui offrit \$373. d'abord la bataille, qui ne fut point acceptée.Le Duc de Lancastre n'étant pas en état de former un fiege, passa outre & traversa la Bourgogne & l'Auvergne avec une diligence, qui sentoit la fuite; son Armée déperiffoit à vûe d'œil, l'hyver étoit déja avancé, les chemins mauvais, il ne trouvoit ni vivres ni fourages, les hommes & les cheveaux mouroient il falloit se battre à tous les passages de riviere, les païsans retirés dans les montagnes affommoient sans misericorde tous les soldats qui s'écartoient. Lancastre s'en prenoit au Duc de Bretagne, & disoit, que les Anglois n'étolent venus en France, que pour le secourir. Le Duc de Bretagne de son côte se plaignoit qu'on l'avoit abandonné , & qu'au lieu d'aller droit en Bretagne, où toutes les Villes lui eussent ouvert les portes, les Anglois n'avoient songé qu'à reprendre leurs Places de Guienne. Cette mésintelligence achevoit de ruiner leurs affaires, le Connêtable qui les suivoit toujours avec sa Cavalerie en profiDE CHARLES V. Liv. IV. 345
toit, & de toute cette grande Armée
il n'en arriva à Bordeaux vers les 1373.
Fêtes de Noël qu'environ fix mille
hommes, les uns avoient deferté, les
autres avoient été tués ou pris prifonniers; le refle étoit mort de mifere par les chemins, toute leur Cavalerie avoit perdu fes Chevaux

manque de fourage, & plus de cinq cens Chevaliers arriverent à Bor-

deaux à pied & presque tout nuds. Le Roi avoit envoyé Guillaume de Seris premier Président du Parlement de Paris au Pape Gregoire XI. pour tâcher d'accommoder les differens, que les Juges séculiers avoient tous les jours avec les Juges Ecclesiastiques. L'Archevêque de Rouen avoit excommunié le Bailli de Rouen pour avoir fait pendre un Clerc, quoique le Bailli alleguât pour excuse, que le Clerc étoit marié & ne portoit point la tonsure, & le Parlement avoit fait faisir le temporel de l'Archevêque, jusqu'à ce qu'il eût levé l'excommunication. Les Historiens n'ont point rapporté le succès de cette Ambassade. on scait seulement que le Premier

President à son retour mourut à Lyon le 25. d'Octobre. Le Roi disposa de 1373 · la Charge le 12. de Novembre ensurvant en faveur de Pierre d'Orgemont President au Parlement de Paris & Chancelier du Dauphiné.

Quelques jours après le Cardinal de Beauvais mourut, fort regretté du Roi, qui lui avoit donné sa confiance. Ses services & sa profonde capacité l'avoient élevé aux premieres dignités de l'Etat & de l'Eglise, les Gens de Lettres étoient assurés de leur fortune d'ès qu'ils étoient connus de lui. Il fonda à Paris le College des Dormans, qu'on a depuis appellé le College de Saint Jean de Beauvais, y établit un certain nombre de Bourses pour entretenir de pauvres Ecoliers dont il laissa la nomination à sa famille, leur fit de grand biens pendant sa vie, & par son Testament leur legua quinze cens francs d'or : il voulut être enterré dans l'Eglise des Chartreux de Paris. Le Roi lui avoit rendu les Sceaux après la mort de Guillaume de Dormans son frere, de sorte qu'il falut songer à faire un DE CHARLES V. Liv. IV. 347
Chancellier. Charles avoit fes vûes,
qui alloient toujours au merite, & il 1373.
voulut en cette occasion suivre les
voies ordinaires. Il convoqua au
Louvre son grand Conseil, compo-

voulut en cette occasion suivre les voies ordinaires. Il convoqua au Louvre fon grand Confeil, compolé des Princes de son Sang, des Eyêques, des Prelats , & des autres Nobles, & y fit appeller tous les Conseillers du Parlement, & ceux de la Chambre des Comptes. Il s'y trouva cent trente Personnes. Le Roi après leur avoir dit qu'il les avoit faitassembler pour élire un Chancellier, les fit tous jurer l'un après l'autre sur les saints Evangiles, en y touchant de la main, qu'ils nommeroient la personne Écclesiastique ou Séculiere qu'ils jugeoient en leur conscience être la plus digne de cet Emploi. Villemer Greffier du Parlement, & Blanchet Secretaire du Roi, reçurent les billets, les ouvrirent en presence de la Compagnie, & la pluralité des voix se trouva pour le Premier President d'Orgemont, qui en eut cent cinq Alors le Roi le fit approcher, & le déclara Chancellier de France, en lui mettant les Sceaux entre les

mains. Ensuite Villemer Greffier du 1373. Parlement s'adressa au Chancelier, & lui dit : Sire , vous jurez au Roi notre Sire, que vous le servirez & conseillerez bien & loyaument à l'honneur & au profit de Lui & de son Royaume; envers tous & contre tous : Que vous li garderez son patrimoine, & le profit de la chose publique à vostre pouvoir : Que vous ne servirez à autre Maître & Seigneur que à lui, ne robes & pensions au prosit de quelconque Seigneur que ce soit, ne prendrez dor snavant sans congé ou licence du Roi, & que de lui n'impetrerez par vous ou ferez impetrer par d'autres licence sur ce; Et se d'aucuns Seigneurs ou Dames avez robes ou pensions. vous y renoncez de tout, & austi que vous ne prendrez dons corrompables . & ainsi le jurez-vous par ces Saints Evangiles que vous touchez. Le Chancelier répondit, en se tournant vers le Roi: Ainsi le jurai je, mon t es-redouté Seigneur.

La mort du Cardinal de Beauvais Chancelier de France, mit l'Evêque d'Amiens à la tête des affaires; il se nommoit Jean de la Grange, avoit DE CHARLES V. Liv. VI. 349
été d'abord Moine Benedictin, puis
Abbé de Fescamp, & par son habi13734
leté en matière de Finances, il s'étoit
insiné dans les bonnes graces du
Roi, qui le sit Evêque d'Amiens, &
ensuite Cardinal, Il est accusé par les
Historiens d'avoir été dur, interessé,
ambitieux, se souciant peu des malédictions du peuple, & s'en chargeant

volontiers, pourvu que les coffres du Roi sussent remplis.

Ains finit l'année 1373, aussi gloriere pour Charles, qui se rendit maître de la Bretagne, du Poitou, & d'une partie de la Guienne, que malheureuse pour Edouard, dont les grands efforts n'aboutirent qu'a rangonner quelques Villes, & à brûler quelques Villages. Les peuples eurent beaucoup à soussière en France, en Italie & en Angleterre, la famine sur presque universelle, & l'on y sur attaqué de maladies violentes, & pisse production de la compassion de la compa

Les pauvres gens entroient tout d'un coup en frénesse, se dépouilloient tout nus, se mettoient une Couronne de fleurs sur la tête, & se

tenant par les mains couroient les 1373; rues & même entroient dans les E-glifes chantant & danfant en tournoyant avec tant de violence, qu'ils tomboient enfin par terre fans connoiffance. Cette grande agitation les faifoit enfler, & il leur falloit ferrerle ventre avec des bandes pour les empêcher de crever. Il étoit dangereux de les regarder fixement, le mal fe communiquoit par les yeux, & l'on ne s'en garantifloit que par la fuite. Le peuple nommoit cette maladie danfe de S. Jean, on l'a depuis appellée mal de fein ou mal caduc.

Min. de Le mal des Ardens n'étoit pas moins mil. 1 à craindre, il prenoit le plus souvent de fine l'action de la cès & se communiquoit fort assemble. On remarqua encore comme une chose assemble assemble de la communiquoit fort assemble assemble de Rivieres de Seine, de Marne, d'Oise & de Loire avoient été débordées deux mois durant, ensorte qu'on alloit en bateau à Paris dans la rue S. Denis & dans la place Maubert, & qu'on avoit peine à marcher dans la Campagne.

DE CHARLES V. Liv. IV. 351 Le 2 du mois de Janvier Arnaud de Corbie fut reçû premier Président du Parlement à la place de Pierre d'Orgemont, qui avoit été fait Chan- Parl. C. celier. Il eut les gages ordinaires de 11. mille livres parisis. Le Roi l'avoit désigné & le Conseil l'avoit élû le 20. de Décembre de l'année précédente, mais sa réception avoit été differée parce qu'il n'étoit pas Chevalier. Le Roi lui fit cet honneur le jour de Noël, & il fut reçû avec de grands applaudissemens : il avoit été long-tems Conseiller-Clerc & ne s'étoit élevé que par son merite.

Le Pere commun des Chrétiens voyant les deux plus grands Rois de l'Europe se faire une guerre cruelle, n'oublioit rien pour tâcher de les mettre d'accord. Il représentoit à Charles que la guerre la plus heureuse est toujours suivie de grands malheurs, & qu'un bon Prince comme lui devoit relâcher de ses intérêts, & présérer à la gloire des armes & des conquêtes le plaisir sensible & solide de faire le bonheur public. Il mandoit à Edouard, qu'après avoir regné cin-

quante années presque toujours vic-\$374. torieux, il devoit fonger à couronner une si belle vie par une mort tranquille & chrétienne : qu'il voyoit bien que les François avoient appris à leur dépens à faire la guerre, qu'ils avoient la même valeur de leurs Aucêtres, mais qu'ils n'en avoient plus la témerité, & qu'enfin il étoit de la prudence d'arrêter par la paix ce torrent de victoires, qui lui feroit perdre en deux ou trois Campagnes le peu de Terres qu'il possedoit encore en France. Ces raisons dites par un Pape, que la sainteté de sa vie rendoit vénérable, toucherent les deux Rois, ils envoyerent des Plénipotentiaires à Bruges, avec pouvoir de faire la Paix ou la Trève. C'étoit un lieu fort propre à tenir les Conferences , & quoique le Comre de Flandres qui en étoit Seigneur fût Vassal de la Couronne de France, & que sa fille unique eut épousé le Duc de Bourgogne, les Ambassadeurs d'Angleterre s'y croyoient en sûreté, prévenus de longue main de l'inclination des Flamans, qui craignoient touDE CHARLES VI. LIV. VI. 353 jours le voisinage des François. L'Archevêque de Ravenne & l'Evêque 13742 de Carpentras Légats du Pape s'y rendirent des premiers comme Médiateurs. Le Roi y envoya le Duc de Bourgogne son frere, l'Evêque d'Amiens & quelques autres Seigneurs. Le Duc de Lancastre, l'Evêque de Londres, & le Comte de Salisberi s'y trouverent au nom du Roi d'Angleterre. D'abord les affaires parurent assez bien disposées, le Duc de Bourgogne offrit de la part du Roi de rendre au Roi d'Angleterre toutes les Places qu'il avoit perdues Guienne depuis la derniere guerre, le Querci, le Rouergue & le Limousin y étoient compris, à condition que de son côté il rendroitCalais & Ardres, & qu'il renonceroit à ses vieilles prétentions sur la Normandie, le Poitou, la Saintonge & l'Angoumois. Les Plénipotentiaires d'Angleterre n'étoient pas trop éloignés d'accepter ces propositions, mais ils demanderent à tenir la Guienne en toute Souveraineté; ce que les Plénipotentiaires François ne pouvoient

pas accorder. Le Roi leur avoit dé-1374. fendu expressément dans leurs instructions de se relâcher sur ce point là : c'étoit un droit de la Couronne inaliénable, le Duc de Guienne avoit toujours été un des Pairs du Royaume, & plusieurs Rois d'Angleterre avoient prêté hommage en personne comme Ducs de Guienne. Ainsi les négociations furent rompues, & les Légats du Pape ne purent obtenir qu'une Trève d'un an. que les deux Rois regarderent moins comme un acheminement à la Paix. que comme un tems propre à faire de nouveaux préparatifs pour laguerre. Il fut neanmoins arrêté, qu'au bout de l'année les Plénipotentiaires reviendroient à Bruges pour tâcher de faire la Paix, ou du moins de continuer la Trève.

La Bretagne n'avoit pas été comprise dans la Trève. C'étoit une politique des deux Rois d'entretenir la guerre dans un Païs voisin, asin que les vagabons, scélerats, & gens inutiles y trouvassent de l'occupation, & que leurs Provinces en fussent dé-

DE CHARLES V. Liv. IV. 355 chargées. Le Duc y avoit encore de bonne Places, Breft, Derval, Beche- 1374. rel & Aurai, où la Duchesse sa femme s'étoit enfermée. Il leva en Angleterre deux mille hommes d'Armes, & trois mille Archers, & vint en Bretagne avec le Comte de Cambridge, Thomas de Hollande beaufrere du Duc, Thomas de Grantson. & tous les jeunes avanturiers d'Angleterre. Il y fit d'abord quelques progrès, prit Saint Mahé, Saint Paul de Leon, Morlaix, Lannion, la Roche-d'Airien, & Guinguam. Mais comme le Païs ne se déclaroit point en sa faveur, le Comte de Cambridge s'ennuya, & voulut retourner en Angleterre avec les troupes Angloises. Le Duc fut obligé d'abandonner les Villes qu'il venoit de prendre, n'ayant point de garnisons à y mettre, & se retira en Flandres, où le Comte le reçut avec amitié, malgré les défenses du Roi, qui regardoit le Duc de Bretagne comme le plus dangereux de ses ennemis. Sa retraite Hift. 3 ota le courage aux habitans de Becherel, ils se rendirent à Olivier de

Clisson, qui assisté du Vicomte de 1374 Rohan, & des Sires de Laval, de Rieux & de Beaumanoir, les affiégeoit depuis un an. Mais l'année suivante le Duc remit sur pied de nouvelles troupes, & retourna en Bretagne. Il alla d'abord affiéger Saint Brieux; Olivier de Clisson qui commandoit dans la Province pour le Roi, v avoit mis une bonne garnifon; & n'étant pas assez fort pour faire lever le siège, il rassembla les troupes que lui amenerent les Sires de Rohan, de Rieux, de Beaumanoir, & les autres Seigneurs Bretons, & alla attaquer un Fort que les Anglois avoient bâti auprès de Kimperlé. Le Duc qui dépensoit beaucoup en Espions, fut d'abord averti, leva le siège de S. Brieux, marcha nuit & jour vers Kimperlé dans l'espérance de surprendre Olivier de Clisson, dont il eût préferé la prise à celle de la meilleure Ville de Bretagne. Il fit tant de diligence, qu'il n'étoit plus qu'à deux lieues du Camp des Bretons lorsqu'ils en furent avertis; ils se retirerent austi-tôt dans Kimperlé,

DE CHARLES V. Liv. IV. 357 & le Duc les y affiégea avec la fureur qu'inspire le désir d'une vengeance 1374, prochaine. Les assauts furent donnés, & soutenus avec une pareille vigueur.Clisson & les autres Gentilshomme Bretons sçavoient bien qu'il n'y auroit point de quartier pour eux, & que le Duc irrité les traiteroit comme de sujets rebelles, s'ils tomboient jamais en sa puissance. Ils offroient en vain de se rendre, pourvu que leur vie fût en fûreté ; le Duc les vouloit avoir à discretion , & ils étoient résolus à se faire tuer, lorsqu'il arriva au Camp deux Chevaliers de la part des Plénipotentiaires de Bruges, qui fignifierent au Duc de Bretagne que la Trève entre les deux Rois avoient été renouvellée, qu'il y étoit compris, que tous actes d'hoftilité devoient cesser, que chacun demeureroit en possession des Villes qu'il occupoit au jour de la fignature de la Trève. Il fallut obéir, la Trève fut publiée, & le Duc après avoir changé les garnisons de ses Places

repassa en Angleterre avec la Du-

chesse sa femme,

La Trève avoit été prorogée juf-1374 · qu'au premier jour d'Avril mil trois cens foixante & dix-fept. Le Traité qui en fur figné & juré de part & d'autre commençoit par ces mots.

Mildela Loys fils de Roi de France Due Bhliath d'Anjou & de Touraine, Comte du a saic. Maine, & Philipe fils de Roi de France 1000. Due de Bourgogne, Messagers & Commissaires envoyez par nostre très-redoubté Seigneur le Roi, ayant de luy pouvoir, & c.

Si-tôt que la Trève eut été signée;

le Roi Charles Cinquiéme suivit ses

le Roi Charles Cinquiéme suivit ses

le Roi Charles Cinquiéme suivit ses

le le Roi Charles Cinquiéme suivit ses

le le Roi Charles cinquiéme suivit ses

étoient portées à jouir des douceurs

d'une vie tranquille, mais tous ces

plaisfirs innocens, que se gloire & le

bon état de se affaires lui pouvoient

procurer, ne le touchoient pas s'il

ne les partageoit avec ses sujets. Il

aimoit fort les Gens de Lettres; ce

Add. de qui paroît par la Préface du Livre

M. à intitulé le Songe du Verger, que

PHIJAL lui dédie Charles de Louvieres Con
sons:

6: de le Roi Charles de Louvieres Con
nes:

#### DE CHARLES V. Liv. IV. 359

Quand tu te peux retraire de la cure & de la grand penfe que tu prends pour 1374-ton peuple gouverner & la chose publique, tu te applique en aucun retrait. & là secrettement lis ou fais lire aucune honne escripture ou doctrine, ou fais par Clercs mouvoir aucunes doubtes ou questions: car sur tous Princes Chrétiens tu veyois & oys volentiers bons Clercs, tu les avance. & leur porte honneur & reverence. & tu les as en remembrance en les promouvant de ton propre mouvement.

Il donnoit des pensions à tous ceux qui se distinguoient par leur Esprit, ou par leur Dockrine. Robert Gaguin Général des Trinitaires ou Mathurins, dans son Epitre à Gui de Rochefort Chancelier de France, après avoir fort relevé la sageste du Roi Charles Cinquiéme, ajoute ces mots:

Et comme il étoit fâché de n'avoir pas étudié pendant sa jeunesse, il cherchoit de tous cotez les Gens les plus habiles en toutes sortes de Sciences, & leur faisoit traduire en François les meilleurs Livres, assin qu'il pût lire &

entendre par lui-même les Citations 1374 Latines, que ses Conseillers rapportoient en opinant devant lui.

> Il envoyoit quérir fort souvent le Recteur de l'Université & des Docteurs en Théologie pour leur proposer les questions les plus difficiles & les faire agiter en sa présence. Il asfembla une belle Bibliotheque composée des livres de l'Ecriture Sainte, de livres de Théologie, de Philosophie & de toutes les autres Sciences divines & humaines; & comme la Langue Latine ne lui étoit pas familiere, il fit traduire en François pour sa propre satisfaction & pour l'utilité publique, toute la Bible, plusieurs Livres de S. Augustin, la Morale d'Aristote avec sa Politique & ses Livres du Ciel & du Monde, Valere Maxime, Plutarque, les Dialogues de Petrarque de l'une & de l'autre fortune, & quelques autres Auteurs, qui, jusques-là n'étoient connus que des Sçavans.

Nicolas Oreime Philosophe & Théologien, qui de grand Maître

DE CHARLES V. Liv. IV. 361 du College de Navarre étoit devenu Précepteur du Roi, traduisit la Bible 1374? en François, Nicolas Flammel fameux Chymiste l'écrivit de sa main, & l'on voit encore à la fin du 2. volume ces mots écrits & fignez de la main du Roi : Cette Bible eft à nous Charles. V. Mf. de de nostre nom Roi de France, & est en des Li-2. Volumes . & la fismes faire & par-vies du taire. Il fit aussi mettre en françois par frere Jean Golem Provincial des Carmes, le Livre nommé Rational des Offices divins, où toutes les cérémonies de l'Eglise sont marquées & où l'on voit deux tableaux, dont l'un représente le Sacre du Roi & l'autre le Couronnement de la Reine.

Evrard de Conty Medecin du Roi lui presenta deux Volumes de Commentaires en françois sur les Problèmes d'Aristote. Simon de Hesdin, Docteur en Theologie, traduiss Valere Maxime, & Rodolphe de Presse mit en François les Livres de saint

Augustin de la Cité de Dieu.

Mais ce qui tenoit le plus au cœur Mf de la du Roi, c'étoit la réformation de de s. l'Eglise universelle & particuliere-Vitter.

ment de l'Eglife Gallicane. Il ordonna
1374, dans cette vûe à Pierre Evêque d'Orddd. de viette en Tofcane d'écrire l'Hiftoire
R'd des Pontifes Romains & de ramasser
des Pontifes Romains & de ramasser
de Louis tous les Canons des Conciles, espeArtip.
Trip.
Ordonnances rappelleroit les Fidéles, & principalement les Ecclesafti-

ques à la vie des premiers Chrétiens, Tous ces Livres étoient examinés par des Docteurs avant qu'on les donnât au public, & taxés par quatre Li-

Fift. de au public, & taxés par quatre Lil'Onibraires Jurez que l'Université nommoit, afin que les particuliers les pusentavoir à un prix raisonnable.

Le Roi en donnant ordre à tant de choses differentes n'oublioit pas ses principaux devoirs: Il avoit été bon fils, il étoit bon mari, il vouloit être bon pere: Son respect & sa tendresse pour le Roi Jean, même pendant sa prison, lui avoient acquis l'etime de tout le monde; sans se prévaloir de l'état des choses, il exécuroit avec docilité les ordres qui lui venoient d'Angleterre, & quand par le Traité de Brétigni le Roi eur été mis en liberté, on vit le fils tran-

#### DE CHARLES V Liv. IV.

quille & content d'avoir fait son devoir, remettre entre les mains du 1374. pere la fouveraine Puissance & redevenir sujet comme auparavant. Mais s'il avoit été bon fils, il étoit encore meilleur mari, il aimoit tendrement la Reine, & la connoissant fage, prudente & d'une discretion à toute épreuve, il lui communiquoit les affaires les plus importantes & la faisoit souvent entrer au Conseil, non qu'il s'en laissat gouverner, mais seulement pour avoir ses avis & profiter de ses vues, que les femmes ont aussi bonnes que les plus grands hommes, quand la vivacité de leur esprit est temperée par le jugement. Il avoit toujours auprés de lui un grand nombre de Ministres, & connoissoit parfaitement la capacité de chacun d'eux, il les faisoit parler sur une affaire quelque fois en presence les uns des autres, souvent en particulier, & après avoir examiné leurs raisons il décidoit dans son Conseil fecret, qui n'étoit ordinairement compose, que de trois ou quatre personnes. Une politique si sage lui

4.

présentoit tous les jours des occasions 1374 · de réflechir sur ses devoirs; il sentost assez que la Royauté lui en imposoit de bien pesans, & se voyant d'une complexion foible, altérée par le poison que le Roi de Navarre lui avoit fait donner autrefois, il craignoit d'être prévenu par la mort dans les desseins, qu'il avoit formés pour le bien de son Royaume. Ces pensées, qui lui étoient très-familieres, le tenoient attentif à ne pas perdre un moment de tems. Il crut, que s'il venoit à mourir, son fils ainé étant encore dans un âge peu avancé, la France auroit tout à craindre d'une longue Minorité, que ses trois freres tous trois ambitieux, & puissans ne s'accorderoient jamais pour le Gouvernement. Il connoissoit le Duc d'Anjousier, impatient, emporté, ne pouvant souffrir qu'on resistat à fes colontés : Le Duc de Berri d'une humeur plus douce, mais austi plus aifé à se laisser entrainer dans un mauvais parti ; & quoiqu'il aimât le Duc de Bourgogne plus tendrement que les autres, il voyoit son ambi-

DE CHARLES V. LIV. IV. tion, & son orgueil, aussi-bien que son courage & sa sidelité. Toutes ces 1374. choses lui firent juger, que tandis que Dieu lui conserveroit la vie & l'autorité absolue, il devoit faire des réglemens si justes, qu'en assurant le repos de sa famille, il assurât en même temps celui de la France. Il fir publier à cet effet une Déclaration, qui fixe la Majorité des Rois à l'âge de treize ans & un jour. Il y expose fort au long les raisons qu'ila eues d'avancer l'âge de la Majorité, que les Enfans des Rois doivent être élevés avec tant de soin, qu'à l'âge de quatorze ans ils en sachent plus que le commun des hommes n'en sçait à vingt, qu'au reste il est à croire que Dieu Teur donne des Ames proportionnées à leur naissance, & plus éclairées que les autres. Il rapporte ensuite les exemples de David, de Salomon, de Joas, & des autres Rois du peuple de Dieu, qui ont regné dès leur enfance. Il s'étend fort. au long sur la Minorité de S. Louis; qui à l'âge de quatorze ans étoit capable de gouverner, également propre .Q iii

dans un âge si tendre pour la Guerre 1374. & pour le Cabinet, & qui gouverna en effet pendant plusieurs années fous la Régence de la Reine Blanche sa Mere. Mais comme, ajoute-t-il, la malice des hommes est grande, & augmente chaque jour . & qu'il se pourroit trouver dans la suite des temps des Regens ou des Regentes, qui abusant de leur autorité tiendroient le jeune Roi dans une longue tutelle. Nous, après une meure deliberation, de l'avis de nostre Conseil, de nostre pleine Autorité & Puissance Royale, Declarons & ordonnons par cette nostreLoi faite en maniere d'Edit, que si par l'ordre de Dieu Nous ou nos Successeurs Rois venons à d'céder laissant nos Enfans en bas âge. notre Fils aîné sera tenu & réputé Majeur dès qu'il aura atteint sa quatorziéme année, Voulons que tous nos Sujets lui prêtent serment de sidelité. & qu'il ait le Gouvernement & Administration du Royaume; Et ordonnons que cette presente Loi soit solemnellement publice.& à perpetuelle memoire mise és Cofres & Tresor de nos Chartes. Donné en nostre Château du Bois de Vincennes, au mois d'Aoust 1374.

#### DE CHARLES V. LIV. IV. 367

Le Roi Philippe le Hardi avoit le premier fait publier une Ordonnance 1374 en 1270 après la mort de S. Louis fon Trefordats pere, par laquelle il fixe la Majorité de Chartes nos Rois à quatorzeansaccomplis, au-n. 7 lieu qu'auparavant ils n'étoient Majeursqu'à vingtêun an Et en 1344, le Roi Philippe de Valois ayant fait une espece de partage entre ses ensans Eagea son fils Philippe , promit Cesont de le lui faire jurer & ratifier , les mots dès qu'il auroit l'âge de quatorze ans, du Titre.

L'année suivante au mois de Mai le Roi alla au Parlement tenir son Lit de Justice, & y fit publier & enregistrer son Ordonnance pour la Font. 1.23 Majorité des Rois. Le Dauphin y étoit present , accompagné du Duc d'Anjou, des Princes du Sang, du Chancelier de France, & des Evêques qui se trouverent à Paris. Le Roi y sit aussi appeller le Recteur de l'Université, & le Prevôt des Marchands. L'Original de l'Ordonnance fut mis au Tresor des Chartes du Roi, & une Copie authentique scellée du grand Sceau en fut donnée aux Religieux de l'Abbaye de saint Denis, pour être

gardée dans leur Tresor. Le Duc 1374. d'Anjou jura sur les saints Evangiles d'observer cette Ordonnance.

Après avoir fixé le temps de la Ma-Treforde jorité des Rois de France, Charles fit Charte. expédier d'autres Lettres partentes, par le foquelles il ordonna . au en cas avii

lesquelles il ordonna, qu'en cas qu'il vienne à mourir avant que son fils aîné ait treize ans & un jour , la Reine soit Sa Tutrice & Regente du Royaume jusqu'à sa Majorité. Il lui donne pour Adjoints à la Regence le Duc de Bourgogne son frere, & le Duc de Bourbon Son beau frere; marque en termes exprés , que si elle se remarie, elle perdra la Tutelle & la Regence, lui assigne son Douaire & l'entretien de ses enfans sur les revenus de Normandie, & lui recommande d'appeller à son Conseil les Archevêques de Reims & de Sens, les Evêques de Laon & de Paris, le Connêtable du Guesclin, le Sire de la Riviere Premier Chambellan . le Comte de Sarbrix Bouteiller de France les Marêchaux de Sancerre & de Blainville, Olivier de Clisson, Hugnes de Chatillon Maître des Arbaletriers, Renaud de Corbie & Etien-

DE CHARLES V. Liv. IV. ne de la Grange Presidens du Parlement , Nicolas de Braque & Jean Ber - 1374. nier Maistres des Comptes, & quelques-uns des plus notables Bourgeois de Paris. Ces Lettres sont datées de Melun, au mois d'Octobre 1374.

On trouve d'autres Lettres parentes par lesquelles le Roi donne la Tutelle & l'éducation de ses Enfans à la Reine sa femme, & la Regence du Royaume au Duc d'Anjou l'aîné de ses freres, & à son defaut au Duc de Bourgogne; mais comme la date n'y est pas marquée, & que la Reine mourut la premiere, ces Lettres n'eurent aucun effet, & font voir seulement les intentions du Roi.

Il fit en même-temps son Testament, par lequel il cheisit sa sepulture à Saint Denis, donne son cœur Du Till à l'Eglise de Rouen, & ses entrailles à l'Abbaye de Maubuisson; fait plusieurs legs pieux, pour le payement desquels il avoit mis à part cent soixante mille florins d'or; confirme les Ordonnances qu'il avoit faites pour le Douaire de la Reine, pour la Ma-

jorité du Dauphin, pour les appana1374, ges de se freres; ordonne que se meubles seront inventoriés, & gardés par le Duc de Bourgogne jusqu'à. la Ma,orité de son fils aîné, & nomme pour ses Exécuteurs testamentaires le Sire de la Riviere son Premier
Chambellan ; les Evêques de Paris;
de Nevers & d'Amiens, le Chancelier d'Orgemont, le Comte de Sarbrik, & Philippe de Savoisi l'un de fes Chambellans.

l'ai trouvé dans les Registres de la Chambre des Compres un autre Testament du Roi, qui règle plus en détail les Appanages & la Dot des Enfans de France; il est conçu en ces

termes.

370

Regdie CHARLES par la grace de Dieu Ch. dei Roi de France: A tous presens & à c. b. s. venir. Les Rois étant en bonne santé 201. de vent nouvrir & accrossifre amour entre leurs Enfans, & ordonner de leurs partages & appanages en telle maniere, qu'ils n'ayent occasson d'avoir questions ou débats ensemble. Et pour

DE CHARLES V. LIV. IV. ce , Nous voulons & ordonnons , que comme nostre tres cher & aisné Fils 1374. Charles doive estre Roi de France après Nous, comme nostre vrai, droit, & loyal heritier , nostre tres-cher & aimé Fils Louis aye pour tout droit de partage ou appanage à lui appartenant en nos Terres & Seigneuries pour raison de nostre devant ditte succession ou autrement , selon les vieils usages , observances & coustumes de nostre Royaume douze mille livres de rente au tournois, avec titre de Comté, & quarente mille frans en deniers pour lui mettre en état. Item, voulons & ordonnons , que Marie nostre fille soit contente de cent mille frans, que Nous lui avons ordonné donner en mariage avec tels estoremens & garnisons comme il appartient à Fille de Roi de France, pour tout droit de partage & appanage qu'elle pourroit demander en nos Terres & Seigneuries devant dites; Et que ce soit chose ferme & estable à toujours, Nous avons fait mettre nostre Scel à ces presentes Lettres. Donné en nostre Châtel de Melun aumois d'Octo-

bre, l'an de l'Incarnation de nostre

HISTOIRE mil trois cens soixante & Seigneur

374 quatorze : & de nostre Regne le onziesme.

> Par le Roi en son Conseil; BLANCHET.

Ce fut alors qu'on plaida au Parle-

ment une Cause célébre entre le Duc de Berri frere du Roi & les Habitans du Comté d'Auxerre.Le Duc se plaignoit qu'ils n'avoient pas voulu payer les sommes qu'il leur avoit imposées pour reprendre sur les ennemis de l'Etat la Forteresse de la Soûterraine en Berri: Il disoit qu'il avoit agi en cette affaire non comme Duc de Berri, mais comme Lieutenant de Roi, & demandoit que le Procureur General prît son fait & cause, & poursuivît le procès à ses dépens. Les Habitans d'Auxerre répondoient que le Duc avoit passé son pouvoir, qu'il n'y a que le Roi seul qui puisse mettre sur le peuple un nouvel impôt; & qu'au reste ils ne se croyoient point obligés de contribuer à cette guerre, puisque la Forteresse de la

DE CHARLES V. Liv. IV. 373 Soûterraine étoit à plus de trente licues d'Auxerre. Le Parlement, qui 1374. vit l'importance de la Cause, ne l'osa juger & la renvoya au Conseil du Roi. Le Duc de Berri dans le même ord Ant. tems céda au Roi ses droits sur les c.A.f. Comtés de Saintonge & d'Angoumois que le Roi Jean lui avoit donnés avant qu'ils eussent été cédés aux Anglois par le Traité de Bretigni, & eut pour récompense le Château de Luzignan en Poitou, quarante mille livres d'or à prendre sur les Aides du Lyonnois & du Mâconnois, & sept mille livres fur les Aides de Berri.

L'année suivante mourut Philippe Duc d'Orleans oncle du Roi, il avoit 1375 épousé Blanche de France fille posthume du Roi Charles le Bel, & n'en eut point d'enfans. Ainsi après sa mort son appanage revint au Roi & fut réuni à la Couronne. Le Roi Charles VI. le donna en 1391, au Duc de Touraine son frere & lui fit

prendre le nom d'Orleans.

Ce fut à peu près en ce temps-là, Chopque le Pape Gregoire XI.ayant trans- pin de feré un de ses cousins de l'Archevê- point

ché de Narbonne à celui de Rouen 🖟 375. écrivit au Roi pour le remercier de ce qu'il avoit bien voulu remettre à l'Archevêque son droit de Régale pour cette fois seulement & l'admettre par Procureur au serment de fidelité; & le mois de Septembre suivant il déclara expressément par une Bulle, que laditte remise du droit de Regale pour cette fois, ni laditte prestation de serment par Procureur ne pouroient en aucune maniere préjudicier au Roi ni à ses Successeurs. Le Pape écrivit aussi au Roi pour le prier d'abolir la coutume, qui s'observoit en France de refuser le Sacrement de Penitence à ceux qui étoient condamnés au dernier supplice, & il y a apparence qu'elle fut abolie dès-lors ou peu de temps après. Le 25. du mois de Novembre le Pape par un Bref particulier accorda au Roi Charles & à ses Successeurs Rois de France le droit de conferer la Chapelle du Mont-Calvaire en l'Eglise du S. Sepulcre à Jerusalem, à tels Prêtres seculiers ou reguliers qu'ils voudront

choifir, même de l'Ordre des Men-

DE CHARLES V. Liv. IV. 375 dians. Ainfila bonne intelligence entre le Vicaire de JESUS-CHRIST en terre & le plus grand Roi de l'Europe s'entretenoir par une estime mutuelle & des bienfaits réciproques,

au grand bien de l'Eglise & de l'Etat. La Tréve entre la France & l'Angleterre étoit expirée , l'Archevêque de Rouen & l'Evêque de Carpentras Legats du Pape étoient toujours demeurés à Bruges. Le Roi y envoya le Duc de Bourgogne, le Comte de Sarbrik, l'Evêque d'Amiens & l'Evêque élû de Bayeux. Le Duc de Lancastre ; le Duc de Bretagne, le Comte de Salisberi & l'Evêque de Londres y vinrent de la part du Roi d'Angleterre. Ils eussent bien voulu faire la paix, mâis ils ne purent jamais convenir: Le Roi vouloit profiter de la vieillesse du Roi Edouard & de la maladie du Prince de Galles, & la Tréve fut seulement renouvellée pour un an. C'étoit la coutume que du jour de la publication d'une Tréve tous les actes d'hostilité cessoient, & cependant le Connêtable continua le

siege de S. Sauveur-le-Vicomte en

+ 1000

Normandie, Cette Place (elon les api 1375, parences avoit été exceptée de la Tréve par un article fecret, puifque les Hilforiens Anglois ne s'en font pasplaints. Le Roi en donna la Seigneunia d, rie au Connétable avec le Viconté

Bertr. dn Guefelin p. 253.

de Pontorson par des Lettres patentes du 16. de Decembre 1376. Il lui avoit aussi donné le Comté de Montfort l'Amauri confisqué sur le Duc de Bretagne, & lui avoit fait expedier des Lettres patentes pour le tenir en Pairie, en sorte que ses appellations du Gouverneur & des Juges de Montfort alloient droit au Parlement. Le Connêtable en laissa le Gouvernement à Briand de Lanion Chevalier Breton, & deux ans après prévoyant que l'accommodement du Duc de Bretagne se feroit un jour & qu'il lui faudroit rendre sa Terre, il la remit entre les mains du Roi, qui lui fit payer comptant quinze mille francs d'or. Le Roi lui avoit encore donné pendant qu'il faisoit la guerre en Poitou, les Châteaux de Fontenaile-Comte & de Montreuil - bonin ; qu'il avoit repris sur les Anglois. Le

DE CHARLES V. Liv. IV. 377 Connétable qui ne vouloit du bien que pour le dépenfer au fervice de 1375. l'Etat, & le distribuer à ses Soldats, les vendit dans la suite au Duc de Berri.

Ce fut alors que mourut à Londres Mer dans le Palais de Westminster Edou- 1376. ard Prince de Galles en la quarantequatriéme année de son âge. Sa vie fut un tissu continuel de merveilles, qu'on pourroit proposer pour modelle aux plus grands Heros: Il étoit tout ensemble l'amour de ses Peuples & le désespoir de ses Ennemis; le plus fier des Hommes à la tête d'une Armée, le plus doux après le combat ; aimé de ses Soldats , redouté de ses Voisins, estimé de tout le monde. Il commença de bonne heure l'apprentissage des Armes. A quatorze ans il avoit gagné la fameuse bataille deCressi contre le Roy Philippe de Valois. Il fit le Soldat aux premieres occasions où il se trouva, & donna de lui une idée d'intrepidité; mais dans la suite il sut faire le Général, & ne s'exposa que quand il le falut. Douze ans après la

bataille de Cressi, avec dix mille 1376. hommes, au milieu de la France, éloigné de tout secours, il en défit cinquante mille, profita des richesses & de la magnificence de la Noblesse Françoise, qui en marchant contre une poignée d'Anglois croyoit aller à un triomphe certain, & prit le Roi Jean prisonnier. Mais ce fut en cette occasion que sa vertu parut toute entiere, il se déposilla en un moment de la fierté que la victoire inspire, & rendit à son Prisonnier des respects qu'il n'eût pas rendus à son Vainqueur. Un si beau commencement se foutint toujours, il le combla d'honneurs, lui procura des plaisirs, & mit auprès de sa personne des Seigneurs, qui en le traitant avec le respect dû à sa dignité, ressembloient plutôt à des Courtisans qu'à des Gardes, Aussi le Roi Jean ne manqua pas de reconnoissance, il se laissa toucher à ces manieres, il oublia que le Prince avoit causé tous ses malheurs, & l'aima comme s'il eût été son fils. Cette amitié fut cause en partie de la Paix de Bretigni, le Prince de Galles

DE CHARLES V. Liv. IV. 379 au plus haut point de ses prosperités signa le Traité, & obligea le Roi son 1376. pere à moderer les conditions dures qu'il vouloit imposer aux vaincus. Après avoir conquis le Poitou, la Saintonge, l'Angoumois, le Limousin, & une partie de la Guienne, & les avoir assurés à l'Angleterre par un Traité, il joüissoit en paix de son nom & de ses conquêtes, lorsque Dom Pedro le Cruel, chassé de ses Etats, vint implorer sa protection. On connoissoit Dom Pedro pour un Prince furieux, altéré du sang de ses Sujets, que toutes les Loix divines n'étoient pas capables de retenir. Il sembloit qu'une pareille réputation le devoit rendre odieux à toute la terre, & toutefois il trouva grace devant les yeux du Prince de Galles, ses malheurs couvrirent ses crimes . & l'amour de la gloire, qui sembloit assurée en le rétablissant, acheva de le justifier. Le Prince dans ce moment ne put résister à la pensée flateuse de soumettre les Espagnes, après avoir donné la loi à la France: Il crut même, il espera que la mauvaise fortune

adouciroit l'esprit du Tyran. Il mar-1376. cha à la tête de ses Troupes, traversa les Pyrénées, entra en Castille, gagna la bataille de Navarrette, & remit Dom Pedro fur le Trône. Une fi grande action, qu'il avoit peut être entreprise par un mouvement de vanité, fut payée d'ingratitude. Le Tyran embarassé de sa reconnoissance lui manqua de parole, ne garda plus de mesures avec lui, ne croyant plus en avoir besoin, & selon les apparences lui fit donner un poison lênt, qui le mit hors d'état d'âgir & de se venger. Les chaleurs excessives d'Espagne, les mauvaises eaux, les maladies pestilentielles défirent l'Armée d'Angleterre, & le Prince ma lade après avoir été vainqueur, repassa en Guienne comme s'il eût été vaincu. Il n'eut depuis aucun plaisir dans la vie, sa santé altérée ne put être rétablie par aucun reméde; & pour achever son malheur, il vit recommencer la guerre avec le chagrin de ne pouvoir plus combattre par lui-même, l'hydropisse dont il étoit menacé l'empéchoit de monter DE CHARLES V. Lrv. IV. 381 à cheval, il alloit à l'Armée en litiere, & donnoit des ordres qui fouvent étoient mal exécutés. Le Connêtable du Guesclin lui enleva presque à la vuë des Provinces entieres.

que à sa vuë des Provinces entieres. Enfin piqué de ce retour de fortune, auquel il ne s'attendoit pas, il fit un dernier effort, & alla affieger Limoges ; il prit la Ville d'assaut , & se laisfant aller à la vengeance fit tout pa. fer au fil de l'épée, fans distinction d'âge ni de Sexe,action barbare, qui ternit les dernieres années de sa vie, & qui fait connoître bien sensiblement que les plus grands hommes peuvent donner dans toutes les extrémités, quandils s'abandonnent à leurs pasfions. Il repassa ensuite en Angleterre, pour yéprouver si l'air natal lui redonneroit des forces: ses maux & sa foiblesse augmenterent, il vit venir lentement dans son lit la mort, qu'il

avoit affrontée tant de fois dans les combats. L'hydropifie qu'il avoit contractée à fon expedition de Cafille l'étouffa, & après avoir donné l'exemple pendant plus de fix ans d'une patience heroique & chretien-

ne, il mourut laissant son fils aîné
1376. Richard âgé seulement de dix ans,
mais heritier présomptif du Royaume d'Angleterre, que le grand nom
de son Pere & l'amitié de son Ayeus
lui avoient assuré de Galles eut rendu l'esprit, son corps su embaumé &
mis dans un cercüeil de plomb pour
Friss. 1. y être conservé jusques au mois de

gleterre devoit s'assemblet. On luy rendit alors les honneurs funebres avec toute la solemnité que meritoient ses grandes actions. Le lendemain du Service, Ed and en plein Parlement sit reconnoître son Petitis Richard pour son Successeur, luy sit prèter serment de sideliré par tous les Ordres du Royaume, l'habilla luimême des Habits Royaux, & le sit assembles de lui au dessu du Lancastre & de ses autres Ensans.

A la premiere nouvelle de la mort du Prince de Galles, le Roy qui honoroit la vertu même dans les Ennémis, lui avoir fait faire un Service

DE CHARLES V. Liv. IV. 383 magnifique dans la Chapelle de Paris. Mais il songea aussi-tôt à profiter 1376. de la perte que faisoit l'Angleterre, & ne le pouvant par la voie des Armes à cause que la Treve n'étoit pas encore expirée, il fit publier une amnistie generale à rous ceux de ses sujets qui avoient pris le parti des Anglois. Jean Sire d'Aubeterre fut un des premiers qui se remit dans le devoir, le Roi lui pardonna, & lui Trefor rendit les Châteaux de Neuil, de la des Char-Mothe, de Frefneau, d'Aufillac, de Hom. Mauval & de la Raimondiere, qui 186. avoient été confisqués sur lui, & reunis au Domaine; Aubeterre en fit hommage le 21. d'Octobre.

Mais pendant que le Roi par sa sagesse rétablissoit son Royaume, le
Pape Gregoire XI. poussé par un inouvement de pieté prenoit une résolution, qui dans la suite devoit causer
de grands maux à l'Eglise. Il disposoit
toutes choses pour reporter à Rome
le Saint Siege, qui étoit à Avignon
depuis soixante & dix ans. Le Jurisconsulte Balde, qui avoit été son
Precepteur lui faisoit esperer, que

la presence soumettroit tous les pe-1476. tits Tyrans Italiens, qui s'étoient emparés des Places de l'État Ecclesiastique, & qui ne le vouloient plus reconnoître. Les Romains à la follicitation des Florentins avoient chassé fes Legats & se repaissoient d'une vaine image de liberté. D'ailleurs sainte Brigitte Suedoise & sainte Catherine de Sienne lui mandoient avec affurance que Dieu le vouloit à Rome,& qu'il y alloit de son service. Il arriva même une bagatelle, qui acheva de le déterminer.Il s'avila le jour d'une grande Fête de reprocher à un Evêque qu'il n'auroit pas dû à pareil jour abandonner son Eglise, & l'Evêque

se sentant offensé lui avoit répondu; Mais vous , Pere Saint , qui avez une si haute Dame à Epouse comme est l' Eglise de Rome, vous ne vous tenez point avecqu's elle.

Le Roi ayant été averti des grands préparatifs qui se faisoient à Avignon pour le voyage de Rome, envoya au Pape le Duc d'Anjou Gouverneur de Languedoc pour tâcher

DE CHARLES V. Liv. IV. 385 de l'en détourner. Le Pape étoit né en Anjou chez son pere le Com- 1376. te de Beaufort, il se regardoit toujours comme sujet du Duc d'Anjou & avoit de grands égards pour lui: Le Duc de son côté prévenu d'estime envers le Pape n'avoit jamais manqué au respect, qu'il lui devoit, & le jour de son Couronnement il l'avoit accompagné à pied depuis l'Eglise des Jacobins d'Avignon jusqu'au Palais tenant la bride de son cheval. Il lui representa avec beaucoup de fermeté les maux qui arriveroient infailliblement à l'Eglise s'il reportoit le Saint Siege à Rome; mais Gregoire avoit pris sa resolution, & sans vouloir presque écouter le Duc d'Anjou, il partit d'Avignon le 23. de Septembre accompagné des Cardinaux. s'embarqua à Marseille & après avoir essuyé de grandes tempêtes sur les Mers de Toscane, arriva à Rome le 17. de Janvier, Il y fut reçu d'abord avec des respects; qui alloient en quelque forte jusqu'à l'adoration ; mais il n'y trouva pas les choses si bien disposées qu'on lui avoit fait

esperer : L'esprit de révolte & d'in-\$376. dépendance avoit sais les Romains, ils s'étoient donnés un Magistrat Souverain, appellé Sénateur, assisté de ses Conseillers & des douze Capitaines de quartier, qu'on appelloit Bannerets, à cause des Bannières differentes qu'ils portoient pour se distinguer raccoutumés à cette sorte de gouvernement, qui sentoit la République & l'ancienne liberté, ils firent peu de cas des ordres du Pape, qu'ils ne voyoient pas en état de se faire obéir, & se contentant de lui rendre quelques devoirs exterieurs, conserverent toute l'autorité.

La mort du Prince de Galles affligea le Roi d'Angleterre, & par tendresse de parintérêt. Il se sentoit âgé de près de soixante & dix ans, les travaux de la Guerre dans sa jeunesse; & les peines du Gouvernement pendant cinquante années l'avoient extrémement casse, se Enfans ne le soulageosent ni à l'Armée ni dans le Cabinet; son Petit-fils Richard, qu'il aimoit comme devant lui succeder, étoit encore ensant. Il voyoit bien

DE CHARLES V. Liv. IV. 387 que le Roi Charles Cinquiéme recommenceroit la guerre dès qu'il 1376. auroit repris haleine, & il ne prévoyoit pas que cette guerre pût être avantageuse aux Anglois. Tous ses desirs tendoient à la Paix, pour donner à l'éducation du Prince Richard ce qui lui restoit de force & de vie. Dans cette vûe il renvoya des Ambassadeurs à Bruges, d'où les Legats du Pape n'étoient point partis, & leur ordonna de proposer au Sire de Châtillon & au Comte de Sarbrik Ambassadeurs de France le mariage de Richard avec la Princesse Marie fille du Roi, esperant qu'en faveur de cette Alliance la Paix se pourroit conclure. Les Legats Mediateurs, tâchoient de moyenner une entrevûe des deux Rois; mais jamais les Ambassadeurs ne purent convenir d'un lieu de sureté, & toutes les Conférences aboutirent à prolonger la Tréve de quelques mois.

Le 23. de Juin Edouard mourut 13773 dans une maison de plaisance à deux lieuës de Londres; c'étoit un Prince recommandable par la valeur, par

R ii

la prudence, & par toutes les louan? 1377 ges de la posterité, si dans les dernieres années de sa vieil ne se fût pas laissé gouverner à des Favoris interessés, qui chargeoient son peuple d'impôts toujours nouveaux, & ne se fût pas abandonné à une Courtifane nommée Alix Perés Espagnole, qui même au rapport de quelques Historiens l'empêcha de recevoir les. Sacremens de l'Eglise dans sa derniere maladie, Elle l'amusa toujours d'une guerison imaginaire, amassa ce-Hift. Ecpendant des richesles immenses, & quand il perdit la parole elle ne perdit pas le jugement, elle lui ôta les

bagues qu'il avoit aux doigts, & se fauva d'Angleterre pat l'assistance du Duc de Lancastre, qui l'avoit toujours protegée. Alors le Roi Edouard après avoir regné avec tant de gloire & de puissance durant plus de cinquante années, se vir seul entre les bras de la mort, abandonné de ses Favoris, & même de ses Enfans, qui songeoient tous à leurs assaires, sans se mettre en peine de lui procurer quelque adou-cissement aux douleurs de son ago-

DE CHARLES V. Liv. IV. 389 nie. Il ne resta auprès de lui qu'un de ses Chapelains, qui l'exhortoit à 1377. haute voix à demander pardon à Dieu; Edouard n'avoit pas encore perdu connoissance, il prit en main un Crucifix que le Chapelain lui presenta, le baisa plusieurs fois, & rendit l'esprit, implorant avec des yeux de penitence la misericorde de Dieu. dont il avoit grand besoin. Son corps fut porté à Londres avec beaucoup de solemnité, ses Enfans, les Evêques & les Seigneurs le suivoient à pied, il étoit porté sur une chaise dorée le visage découvert, & fut enterré dans la Chapelle de Westminster. Il laissa trois garçons, Jean Duc de Lancastre, Edmond Comte de Cambridge, qui fut depuis Duc d'York, & Thomas Comte du Bukingham, qui eut le Duché de Glocestre ; Il avoit marié une de ses filles au Comte de Montfort Duc de Bretagne; le Cointe de Pembroc avoit épousé la cadette de toutes,& le Comte de Betfort l'aînée.Le grand nombre de ses Enfans fut sa force pendant fa vie, & dans la suite des temps Riij

causa la ruine de l'Angleterre, par 1377, les guerres sanglantes que se firent les Maisons d'York & de Lancastre.

Quelques jours après la mort d'Edouard, le jeune Prince Richard fut couronné, & mis entre les mains du Chevalier Guichard d'Angle Capitaine Anglois, pour avoir foin de fon éducation. Le Duc de Lancaltre fut déclaré Régent du Royaume d'Angleterre.

Proj. 1. Dès que le Roi eut été averti de \*\*1.45 é. la mort du Roi d'Angleterre, il dit , au rapport d'un Auteur contemporain, que bien noblement & vaillamment avoit regné, & que bien devoit être de lui nouv lle & memoire au nombre des preux. Mais comme la Trève étoit expirée, il ne voulut point en-

\*377. tendre parler de la renouveller, & commença la guerre avec confiance, presque su Roi Richard, le peu de reputation du Duc de Lancastre son Tureur; les sactions & les intrigues secretes, qui dans une Minorité produisent ordinairement des guerres ciyiles, faisoient juger aisément que la

DE CHARLES V. Liv. IV. 391

France gouvernée par un Roi sage, qui ne manquoit ni d'argent, ni de Troupes, ni de bons Generaux, alloit reprendre le dessus & vaincre tous ses ennemis.Charlesavoit fait pendant la Trève de grands préparatifs par mer & par terre, Jean de Vienne son Amiral faisoit construire des Vaisseaux dans tous lesPorts,& leRoi deCastille qui entretenoit toujours une Flotte confidérable, l'avoit envoyée sur les côtes de Normandie joindre les François, pour faire une descente en Angleterre. Ils y en firent plusieurs, pillerent & brûlerent les Villes qu'ils trouverent sans défense, ruinerent les côtes, & firent de grands dégats, jusqu'à ce que les Comtes de Cambridge & de Bukingham eurent affemblé une Armée, dont l'approche les obligea à remonter sur leurs Vaisseaux chargés de butin & de prifonniers.

Mais Charles sçachant bien, qu'il ne faloit pas donner aux Anglois le temps de respirer, & que leur Roi Ensant pouvoit devenir en peu d'années aussi brave que son Pere & que

R iiij

son Ayeul, resolut de faire un effort 1377. & de les attaquer en même temps de tous côtés. Il mit sur pied cinq Armées & les envoya, la premiere en Artois sous les ordres du Duc de Bourgogne, la seconde sous le Duc de Berri vers l'Auvergne & le Lyonnois, où il y avoit encore quelques Places occupées par les Anglois: La troisiéme en Guienne commandée par le Due d'Anjou, & la quatriéme en Bretagne sous le Connêtable du Guesclin. Il voulut commander la cinquiéme en personne & la sit camper au milieu de la France, pour tenir tout en respect & être à portée d'aller au plus pressé. Il étoit informé exactement de tout ce qui se passoit, & avoit soin d'envoyer à ses Armées des munitions de guerre & de bouche & de l'argent. Il entroit en donnant fes ordres jusques dans les plus petits détails, ne manquoit jamais toutes les fois qu'il envoyoit des Troupes en Campagne d'établir des Hôpitaux pour les blessés & pour les malades, étant juste, disoit-il, qu'un soldat en exposant sa vie pour son pais, sût

DE CHARLES V. Liv. IV. 393
au moins affuré de ne pas mourir faute d'affiftance: Et fur tout il vouloit
que fes Généraux lui mandaffent le
nom de ceux,qui s'étoient diftingués, chr. de
afin de leur donner des récompenses pijanproportionnées à leurs fervices.

Une conduite si sage ne pouvoit produire que d'heureux évenemens. Le Duc de Bourgogne prit Ardres & quelques Châteaux, dont les garnifons Angloises faisoient des courses en Picardie. Le Duc d'Anjou poussa fes Conquêtes en Guienne, & le Connêtable jugeant les affaires de Guienne plus pressées que celles de Bretagne, l'y suivit avec son Armée & ne lui fut pas inutile. Thomas Feleton, qui commandoit pour le Roi d'Angleterre & le Sire de Montferrand Sénéchal de Bordeaux avoient Bourd P. rassemblé quelques troupes par le 29. moven des Sires de Mucidan, de Duras, de Rosen & de Langoiran, qui étoient encore attachés aux Anglois. & s'étoient campés entre la Reole & Bergerac. Le Connêtable marcha à eux, les défit à plate couture & prit tous leurs Chefs prisonniers. Feleton

paya sa rançon, & les autres ayant 1377, prêté serment de fidelité au Roi entre les mains du Duc d'Anjou furent mis en liberté, mais dès le lendemain Duras & Rolen manquerent à leur parole & se retirerent à Bordeaux. Le Connêtable profitant de la Victoire s'empara de Bergerac, de Castillon, de Libourne, de S. Machaire, de Duras, & de toutes les autres Places situées sur la Garonne & sur la Dordogne. Ainsi avant la fin de l'année il ne resta plus aux Angloïs de Places importantes au deçà de la mer, que Calais en Picardie, Bordeaux & Bayonne en Guienne. Bordeaux étoit alors une des plus riches Villes de France, tout le Commerce de la Guienne & du Languedoc s'y sol433. faifoit, & tous les ans plus de quatre cens Vaisseaux étrangers y venoient charger du vin, mais les Anglois, n'étant plus Maîtres du plat pais, ne faisoient plus de si grands profits sue les Marchands, & leurs Troupes n'étoient plus payées, que quand il ve-

noit de l'argent de Londres. Tout contribuoit à les affoiblir, la MinoDE CHARLES V. Liv. IV. 395
trie de leur Roi, qui n'avoit que
treize ans, l'incapacité du Duc de 1377.
Lancastre Regent d'Angleterre, la
mort du Captal de Buch & de la plupart des vieux Capitaines d'Edouard,
la peste qui les désoloit, & plus que
tout les courses des Ecossois, à qui
le Roi Charles pour les obliger à faire diversion en sa faveur, continuoir
à donner cent mille florins d'or par
an, outre la solde de cinq cens
hommes d'armes & de cinq cens

Charles après avoir battu les ennemis mettoit en paix les Vassaux,
Gaston Phebus Comte de Foix &
Jean Comte d'Armagnac étoient
vossins, & par consequent ennemis,
Le Comte d'Armagnac quoique le
moins puissant étoit le plus mutin, il
faisoit continuellement des courses
dans le pais de Foix, & surprit la
Ville de Cazeres, qu'il pilla, Gaston
Phebus averti de cette nouvelle irruption monte à cheval, assemble
fes Troupes, & assemble
fes Troupes, & assemble
dans Cazeres. Il n'y avoit point de
provisions dans la Ville, de sorte

Sergens.

qu'au bout de trois semaines il fasut 377. capituler. Le Comte de Foix accorda. la vie aux assiegés, à condition qu'ils fortiroient de la Place l'un après l'autre par un petit trou le ventre à terre, & qu'ils payeroient de grosses rançons. Le Comte d'Armagnac paya cent mille francs pour sa part, mais plus animé que jamais il envoya défier le Comte de Foix, & convint avec lui du lieu & du jour qu'ils devoient donner bataille. If ne s'y trouva pourtant pas, & évita le combat. Le Roi, qui plusieurs fois les avoit exhortés à faire la Paix, se servitalors de toute son autorité, & leur manda que s'ils ne mettoient les armes bas, il les déclareroit ennemis de l'Etat . & confisqueroit leurs Terres. Ils obeirent à un ordre si pressant & même le Prince Gaston fils aîné du Comte de Foix; épousa

de la fille du Comte d'Armagnac, que fa beauté & son esprit avoient fait surnommer la Gaye Armagnagoise.

Foix.

f. 19.

La mauvaise saison sit licentier les Armées, & tous les Princes revinrent à Paris, Le Roi y régla plusieurs

DE CHARLES V. Liv. IV. affaires particulieres, & fit élever à l'Evêché de Lisieux Nicolas Oresme, 1377. qui avoit été son Précepteur, & qui étoit alors Chanoine de la Sainte Chapelle, & Doyen de l'Eglise Cathedrale de Roiien. Le Gonnêtable du Guesclin revint aussi passer l'hiver à Paris. Il avoit du côté du Bourg-la-Reine une maison de campagne nommée Cachamp, que le Duc de Berri lui avoit donnée; Il s'y plaisoit fort, & y faisoit faire tous les jours quelques nouveaux ajustemens; mais avant sû que le Duc d'Anjon en avoit envie, il lui en sit present, & lui ens voya les Lettres suivantes.

A tous ceux qui ces Lettres verront,
Bertrand du Guesclin Comte de Lon-Tresor
gueville & Connêtable de France, chartes,
Salut. Comme nagueres nostre tres-Lay.
cher & redouté Seigneur Monsseur le
Duc de Berri & l'Auvergne nous ent
donné l'Hôtel qu'il avoit lors, & que
le Roi lui avoit assis à Cachamp près
de Paris, avec les jardin, maisons,
manoirs, édisces, moulins, viviers,

reservoirs, aunoirs, saulsayes, garen-\$377. nes , prez , terres , labourages, vignes , bois, cens, rentes, revenus, Justice, Seigneurie, & autres choses quelconques appartenantes & dépendantes dudit Hôtel ; lequel Hôtel ainsi devisé , comme dit est, nous avons tenu paisiblement toujours depuis ledit don, & nous avons entendu que notre puissant & tres-redouté Seigneur Monseur Loys Duc d'Anjou & de Touraine & Comte du Maine, pour ce qu'en sa jeunesse repairoit souvent audit Hotel y avoit grand' affection, combien qu'il ne le nous eust mie demandé. Sçavoir faisons, que Nous qui de tout nestre eœur desirons faire plaisir & service audit Monsieur le Duc d'Anjou, de nostre certaine science, pure & liberale volonté, sans aucune contrainte & sans requeste d'aucun bien, avons donné & donnons par ces presentes ledit Hostel de Cachamp, avec ses appartenances, ainsi comme dessus est devisés & lui avons transporté & transportons tout tel droit comme nous y avons, &pouvons avoir par vertu du don à nous fait d'icelui par ledit Monsieur le Duc

DE CHARLES V. Liv. IV. 199
de Berri, comme desse of thi, & promettons par la foi de nossre corps, ate 1377nir & avoir cette presente donation
ferme & stable à toujours, & à j. mais
venir, ne faire venir par Nous, ne
par autre en aucune maniere au contraire. En témoin de ce nous avons stagnéese Lettres de n'stre propre main,
é les fait sceller de nossre propre Scel.
Donné à Angers le huitiesme jour de
Juillet, s'an de grace mil trois cens
foixante & dix-sept, Par Monsieur
le Cennêtable. Signé, Bertrand, y oissne.

Cependant l'Empereur Charles IV. de l'illustre Masson de Luxembourg gouvernoit l'Empire depuis plus de trente ans : l'avoit été élevé à la Cour de France sous le Regne de Charles le Bel & sous celui de Philippe de Valois , qui l'aimoient tendrement : Il s'étoit trouvé à la bataille de Cressi, '& dans toutes les occassons qui s'étoient presentées, il avoit toujours pris le parti du Roi Jean son beau-frere & du Roi Charles Cinquiéme son neveu: Vainqueur de tous ses Compétiteurs à l'Empire

400

il avoit reçû dans Rome la Couron-377. ne Imperiale, & depuis deux ans en donnant cent mille ducats à chacun des Electeurs, son fils Venceslas avoit été élû Roi des Romains, quoiqu'il parût affez foible de corps & d'efprit. Après avoir établi sa famille & mis la paix dans ses Etats, il écrivit au Roi, que se sentant déja vieux & cassé par les douleurs de la goute à laquelle il étoit fujet, il eût bien fouhaité le voir encore une fois avant que de mourir, & que s'il croyoit lui faire plaifir, il iroit jufqu'à Paris & meneroit avec lui son fils le Roi des Romains, afin de lier entre les Enfans l'amitié, qui avoit été si sincere & si fidelle entre les Peres. Le Roi lui manda, qu'il seroit le bient venu. L'Empereur avoit encore une autre raison de venir en France pour s'acquitter d'un Vœu, qu'il avoit fait à S. Maur à deux lieues de Paris. partit aussi-tôt de Francfort, où il faifoit sa résidence ordinaire, accompagné du Roi des Romains & d'un grand nombre de Princes & de Chevaliers, & arriva à Cambrai le 22.

DE CHARLES V. Liv. IV. 401 de Decembre. Le. Roi avoit envoyé le Sire de Couci, les Comtes de Sar- 1377 brik & de Brenne, & le Sire de la Extr Riviere fon Premier Chambellan Cron. pour le recevoir à la frontiere, & MSS: lui faire rendre les honneurs qui de la Biblioihe étoient dûs à sa dignité. Ils avoient du Rois à leur suite trois cens Chevaliers ou Ecuyers, tous vêtus de leurs livrées. L'Empereur avoit dessein d'aller pasfer le jour de Noël à Saint Quentin; mais les Seigneurs François qui savoient qu'à pareil jour il assistoit à l'Office divin revêtu des Ornemens Imperiaux, qu'il disoit publiquement à Matines la septième Leçon, & faisoit des Actes de Jurisdiction , lui persuaderent de passer la Fête à Cambrai, sous prétexte que ses logemens n'étoient pas encore prêts; & en effet pour l'empêcher adroitement de faire fur les Terres de France aucun Acte de Souveraineté. Il ne partit de Cambrai que le lendemain de Noël, passa à Saint Quentin, à Ham, à Noyon, & le 31. de Decembre vint coucher à Compiegne. On lui fit des Entrées par toutes

les Villes; mais on prit garde de ne
1477, lui rendre aucun des honneurs que
les Sujets rendent à leur Souverain.
On nelui presenta point le poesse, on ne sonna point les cloches, on ne sonna point les cloches, on ne sona de lui dire, que c'étoit par l'ordre du Roi, de peur que dans la suite des temps les Empereurs ne se formassent des chimeres de domination, on me prétendissent de droit ce qui ne leur auroit été accordé que par civilité.

A une demie lieuë de Compiegne le Duc de Bourbon, le Comte d'Eu, & les Evêques de Beauvais & de Paris complimenterent l'Empereur de la part du Roi. Leur suite étoit de trois cens personnes vêtuës magnisquement des livrées du Duc de Bourbon, qui étoient mi parties de velours blanc & bleu, Le soit le Duc pria à souper les Seigneurs Allemans, l'Empereur y envoya sans saçon le Roi des Romains, & manda qu'il eût été lui-même les surprendre à table sans la goute qui l'avoit pris en sortant de Noyon. Le sessin sur grand, les

DE CHARLES V. Liv. IV. 403
Dames de la Ville s'y trouverent fort
parées, & l'on y but largement, di-1377.
fent les Croniques de Saint Denis.

Le premier jour de Janvier l'Empereur vint coucher a Senlis, il trouva à une lieuë de la Ville le Duc de 1378. Berri & le Duc de Bourgogne, qui lui firent des complimens de la part du Roi ; leurs Chevaliers étoient habillés de velours noir & gris, & leurs Ecuyers d'étofes de soie de differentes couleurs. L'Empereur coucha le jour suivant à Louvres en Parisis, & y fut complimenté par le Duc de Bar au nom du Roi, qui ayant appris qu'il avoit la goute, lui envoya le soir un des carosses de son Corps, noblement appareillé, & de blancs chevaux attelé, dit la Cronique, avec la litiere du Dauphin. Il monta dedans le lendemain, & vint à saint Denis; l'Abbé alla fort loin au devant de lui , & à la porte de la Ville se trouverent, pour lui faire honneur, les Archevêques de Reims, de Rouen & de Sens, les Evêques de Laon, de Beauvais, de Noyon, de Paris, de Bayeux de Lisieux, de

- Meaux, d'Evreux, & Terouanne & 1378. de Condom, tous du Conseil du Roi. L'Empereur fit descendre sa litiere, & ne pouvant marcher la fit porter à bras dans l'Eglise, où il pria Dieu avec beaucoup de devotion. Il demanda ensuite à voir le tombeau du Roi Charles le Bel, & celui de Philippe de Valois, & dit tout haut à l'Abbé de saint Denis, & aux Religieux qui étoient presens : J'ai été nourri dans mon jeune âge ez. Hôtels de ces bons Rois, qui moult de biens m'ont fait ; je vous requiers affectueusement de bien prier Dien pour eux. Il voulut aussi voir le Tresor, & parut y prendre un grand plaisir.

Le 4, du mois, jour marqué pour fon entrée dans Paris, le Sire de la Riviere lui amena par ordre du Roi deux beaux chevaux noirs richement enharnachés & couverts de houses de fleurs-de-lis d'or. On avoit exprès chois des chevaux noirs, parce que les Empereurs & les Rois avoient accourumé de faire leurs entrées dans la Capitale de leurs Etats sur des chevaux blancs; il y en avoit

DE CHARLES V. Liv. IV. deux autres pour le Roi des Romains. L'Empereur envoya les che- 1378. vaux l'attendre au village de la Chade Paris & le Chevalier du Guet sui-

pelle entre Paris & S. Denis, & monta dans sa Litiere. Il trouva à un quart de lieue de S. Denis le Prevôt vis de leurs Sergens à cheval. Le Prevôt des Marchands & les Echevins les suivoient accompagnés de deux mille Bourgeois à cheval vêtus de robes mi-parties de blanc & de violet. Ils se rangerent en haïe en bon ordre , & lorsque l'Empereur approcha, le Prevôt de Paris, le Prevôt des Marchands & le Chevalier du Guet s'étant avancés, le Prevôt de Paris porta la porole & parla à l'Empereur en ces termes. Tres excellent Prince , Nous les

Officiers du Roi à Paris, le Prevôt des Marchands & les Bourgeois de sa bonne Ville vous venons faire humble reverence & nous offrir à faire vos bons, plaisirs, car ainsi le veut le Roi nostre Sire & le nous a commandé.

Le Roi, qui étoit averti à tous momens de la marche de l'Empereur.

sortit du Palais pour aller au devant 1378. de lui. Il avoit pris ses mesures pour le rencontrer entre la Porte S. Denis & le village de la Chapelle. Il étoit monté sur un cheval blanc, la housse de velours violet, semé de fleurs-delis d'or, sa Cotte d'écarlate, son manteau fourré de petit gris, sur la tête un chapeau à bec brodé de perles. Les Ducs de Berri!, de Bourgogne, de Bourbon & de Bar étoient à ses côtés, le Prince de Navarre, les Comte d'Eu, de Boulogne, de Sarbrik, de Tancarville, de Sancerre, de Dammartin, de Grandpré, de Fiennes, de Blois, de Salm, tous les Evêques en Châpe suivis de leurs Chapelains, tous les Officiers de la Maison du Roi, les Chevaliers d'honneur, les Chambellans, les Ecuyers, les Maîtres d'hôtels suivoient chacun en son rang. Le Maréchal de Blainville marchoit immediatement

> devant le Roi avec deux Ecuyers du Corps, qui portoient chacun à la main une épée enrichie de diamans. La marche étoit fermée par les grands chevaux du Roi, menés par des Pal

DE CHARLES V. Liv. IV. 407
freniers, & couverts de housses
de velours bleu, brodées de perles 1378.
& de fleurs-de-lis d'or. Les Sergens
d'Armes avoient la tête de tout, &
les Trompettes du Roi sonnoient de
temps en temps pour faire avancer,
& pour empêcher la consuson.

L'Empereur se reposa dans une maison de la Chapelle, en attendant que le Roi parût. Il monta à cheval, & se mit en marche dès qu'on l'avertit que le Roi sortoit de la Ville, & ils se rencontrerent à moitié chemin. Ils ôterent chacun leur barette & leur chaperon sans mettre pied à terre, se prirent les mains d'amitié, & se firent quelques complimens. Le Roi prit aussi ses mains du Roi des Romains, & lui fit des amitiés. Il le mirent ensuite en marche, le Roi étoit au milieu, entre l'Empereur, à qui par honneur il donna la droite, & le Roi des Romains fur lequel il la prit. Ils traverserent dans cet ordre la Ville de Paris, entourés & gardés par les Sergens d'Armes, & par les Ecuyers du Corps qui portoient à la main leurs masses d'argent, & à Zo8 HISTOIRE

leur côté des épées garnies d'argent. 1378. Aucun des gens de l'Empereur ne le suivoit, il avoit affecté de les envoyet devant pour marquer, plus de confiance, & avoit seulement prié le Roi de mettre auprès de sa personne quelques-uns de les Officiers pour le défendre de la foule. Le Roi lui donna pour le garder six de ses Chambellans, & quatre de ses Huissiers d'Armes. Il en prit autant pour lui, & ne donna au Roi des Romains que quatre Chambellans & deux Huiffiers d'Armes. Le Duc de Brabant frere de l'Empereur & oncle du Roi venoit ensuite, entre le Duc de Berri & le Duc de Bourgogne, & il est à remarquer que le Duc de Berri avoit la droite sur lui, le frere d'un Empereur électif n'étant pas si considerable que le frere d'un Roi de France. qui d'ailleurs pouvoit un jour devenir Roi par le droit du sang. Les Ducs de Saxe, de Bourbon, de Bar, de Brunsvic & de Pomeranie François & Allemans suivoient, sans garder de rang entre eux. Le Chancelier de France, les Conseillers du Roi

DE CHARLES V. LIV. IV. 409
Roi, & plus de huit cens Chevaliers bien montés & vétus fuperbement fe trouverent auffi à l'Entrée;
le Prevôt des Marchans & Echevins
fuivis des Sergens de la Ville de Paris

le Prevôt des Marchans & Echevins suivis des Sergens de la Ville de Paris fermoient la cavalcade. L'ordre fur admirable dans la marche, il n'y eur aucune confusion, l'Empereur arriva au Palais à trois heures après midi. Il descendit de cheval avec beaucoup de peine, à cause de sa goure, & se miraussi tôt dans une chaise de drap d'or qu'on lui avoir préparéc. Le Roi mit pied à terre en même-temps l'embrassi aussi le Roi des Romains. On monta le grand escalier, l'Empereur dans sa chaise, le Roi à coté de lui tenant le

Roi des Romains de la main gauche. On avoit préparé pour l'Empereur la chambre qu'on appelloit de Bois d'Irlande, & la chambre Verte, qui d'un coté avoient la vûe fur les jardins du Palais, & de l'autre fur la Sainte Chapelle. L'appartement bas fur donné au Roi des Romains, & le Roi se retira dans les chambres hautes à Galatas, dit la Cronique, que le Roi Jean son pere avoit salt 378. bissorier. Après que l'Empereur se sur un peu reposé, le Roi lui alla rendre visite, & lui dit: Bel Oncle, sai bez que sigrant joie ai de vostre venue, que je plus ne puis, & vous prie que teniez, que en ce que s'ay vous avez comme au votre, & plus avant ne vous sçai qu'offrir; mais il s'apperçût bien-tôt que l'Empereur souffroit de sa goute, que le travail du jour avoit irritée, & le laissa fouper en particulier.

Le lendemain le Prevôt des Marchands & les Echevins de la Ville de Paris firent present à l'Empereur d'une Nef d'argent pesant cent quatre-vingt dix marcs,& de deux grands flacons de vermeil doré pesant quatre-vingt treize marcs & deux grands pots d'argent de trente mares chacun. L'après-dinée l'Empereur & le Roi eurent une conference particu--liere de trois heures, le Chancelier de France y fut tonjours present , & fur la fin ils y firent appeller le Chancelier de l'Empereur, on ne fait point ce qui s'y traita. Le soir, qui étoit la veille du jour des Rois,

DE CHARLES V. Liv. IV. 411 le Roi alla entendre Vêpres à la Sainte Chapelle.Il y avoit deux prié- 1378. Dieu couverts de drap d'or, il se mit à droite & fit mettre le Roi des Romains à gauche. La goutte avoit obligé l'Empereur à garder la Chambre. Le Soir qui étoit la veille des Rois il y eut un soupé solemnel, la table étoit dressée dans la grande Sale du Palais, le Roi avoit à la droite l'Archevêque de Reims, l'Evêque de Paris, l'Evêque de Bamberg, & à fa gauche fur la même Ligne le Roi des Romains, les Ducs de Berri, de Brabant, de Bourgogne, de Saxe, de Bourbon & de Bar : les autres Ducs & Princes prirent place de l'autre côté. Il y avoit des tables servies en même temps pour tous les Chevaliers, qui se trouverent plus de huit cens.

Le lendemain, jour des Rois; l'Empereur le fit porter à la Sainte Chapelle pour y entendre la Messe, & voir les Reliques. L'Archevêque de Reims qui officioit lui presenta l'Eau benite avant le Roi, on lui porta aussi l'Evangile à baiser. Il s'excusa d'aller à l'Offrande sur sa

goute, qu'il avoit au pied & à la main, le Roi y alla tout feul. On portoit devant lui felon la coutume trois coupes de vermeil doré, dans l'une étoit l'or, dans l'autre l'encens, & dans la troiliéme la myrthe, il femit à genoux devant l'Archevêque, & les offrit toutes trois l'une après l'autre en lui baifant la main. Le Diacre & le Soudiacre porterent chacun en même-temps une Paix à baifer à l'Empereur & au Roi.

Après le Service on s'achemina par la galerie des Merciers vers la grande Sale du Palais, elle étoit toute tendue de tapisserie de haute-lisse à personnages, de maniere que les images des Rois qui sont autour n'étoient point cachées. On avoit dressé trois grands bufets, le premier étoit d'or , & le second de vermeil doré seulement, pour la parade: le troisiéme étoit d'argent, & l'on y prenoit toute la vaisselle qui servoit aux tables. Le Roi se plaça entre l'Empereur & le Roi des Romains, l'Archevêque de Reims étoit sur la même ligne à la droite de l'EmpeDE CHARLES V. Liv. IV. 413
teur, & les Evêques de Bamberg, de
Beauvais & de Paris étoient à là gau- 1378.
che du Roi des Romains. On avoir Saucht.
élevé au dessi de la tête de l'Empe- ais.
reur, du Roi, & du Roi des Romains
des ciels de drap d'or aux Armes de
France. Le Comte de Tancarville
étoit Lecteur du Roi, & dans les fes.

faire sa Charge.

Le Dauphin, qui pouvoit avoir neuf ans, tenoit une autre table, oil étoient les Ducs de Saxe, de Berri, de Brabant, de Bourgogne & de Bar, & le Prince de Navarre, & avoit aussi un ciel au dessus de sa tête, brodé des Armes de France & de - Dauphiné. Le Duc de Bourbon , le Comte d'Eu, le Sire de Couci & le Comte d'Harcour gardoient le Dauphin debout , & n'étoient point à table. Il devoit y avoir quatre services de quatre-vingt plats chacun, mais le Roi en sit retrancher un à la priere de l'Empereur, qui ne pouvoit pas être si long temps à table à cause de son incommodité. Il y eut sur la fin du diné deux manieres de spectacles,

tins solemnels il avoit accoutumé de

qu'on appelloit alors Entremets, qui 13/8. donnerent beaucoup de plaisir. On vit tout d'un coup paroître au bout de la salle un vaisseau avec ses mats, voiles & cordages, les pavillons étoient aux Armes du Royaume de Terusalem, & sur le tillac parut Godefroi de Bouillon, accompagné de plusieurs Chevaliers armés de toutes pieces. Le vaisseau s'avança au milieu de la salle, sans qu'on vît la machine qui le faisoit aller. Un moment après parut pour second Entremets la Ville de Jerusalem avec son Temple, & ses tours couvertes de Sarrasins, le navire s'en approcha, les Chretiens mirent pied à terre, & monterent à l'assaut l'épée à la main : on vit plusieurs échelles renversées qui firent rire la Compagnie, & après bien des coups donnés & peu de sang répandu, la Ville fut prise. Aprèsdîné on donna à laver à l'Empereur & au Roi ensemble, le Duc de Bourbon amena le Dauphin à l'Empereur, qui le baisa. On apporta ensuite selon l'ancien usage le vin & les épices ou confitures , le Duc de BerDE CHARLES V. Liv. IV. 415 ri en presenta à l'Empereur & le — Duc de Bourgogne au Roi. Le Roi 1378des Romains en prit après eux des

mains du Comte d'Eu.

Le 7. de Janvier le Roi donna à dîner à l'Empereur dans son Château du Louvre, ils y allerent enfemble dans un grand bateau doré, dans lequel il y avoit deux chambres à cheminées & plusieurs cabinets meublés de drap d'or. L'Empereur trouva le Château fort à son gré & fur tout les nouveaux appartemens que le Roi y avoit fait bâtir, & meubler avec une magnificence Royale. Il alla voir aussi les jours suivans l'Hotel de Saint Paul, le Château du Bois de Vincennes, & le Palais de Beauté sur Marne, qu'il trouva tous en état de le recevoir. Le Roi avoit fair faire une infinité de beaux meubles, & toutes ses maisons étoient meublées, sans que ses Officiers fussent obligés de rien transporter de l'une à l'autre.

Après-diné l'Université de Paris en chaperons & habits de cérémonie vint haranguer l'Empereur. Il y avoit

douze Députés de chacune des Fa1378 cultés, de Theologie, de Droit & de
Medecine, & vingt-quatre de la Faculté des Arts. Jean de la Chaleur
Chancelier de Notre-Dame portoit
la parole: L'Empereur lui répondit
en Latin, & dit qu'il le faifoit fans
crainte, quand il se souvenoit qu'il
avoit été élevé & instruit parmi eux.

Le lendemain le Roi fit assembler fon Conseil & celui de l'Empereur,& leur exposa les raisons qu'il avoit euës de faire la guerre aux Anglois. Il parla deux heures avec une éloquence admirable il ne laissoit souvent rien à dire à son Chancelier, & prouva clairement par les Histoires passées, que de tout temps les Rois d'Angleterre avoient fait hommage aux Rois de France pour le Duché de Guienne. Il vouloit faire apporter les Titres en Original; mais l'Empereur lui dit que cela n'étoit pas nécessaire, & que lui-même avoit été present dans la Ville d'Amiens il y avoit près de cinquante ans à l'hommage qu'Edouard III. Roi d'Angleterre avoit rendu au Roi

DE CHARLES V. Liv. IV. 417 Philippe de Valois. Le Roi rapporta enfuite toutes les contraventions que 1378. les Anglois avoient faites au Traité de Bretigny, & il conclut en demandant à la Compagnie s'il ne s'étoit pas mis à son devoir, & si en honneur & en conscience il pouvoit faire autrement. Les Allemans s'écrierent-tout d'une voix que sa conduite étoit irreprochable, & l'Empereur l'affura que fes troupes, fon argent, son crédit, & la persone du Roi des-Romains étoient à son service. L'Assemblée se sépara par des protestations mutuelle de s'affister au besoin.

Le 10. du mois l'Empereur accompagné du Roi des Romains, remonta dans le bateau doré, qui l'avoit amené au Louvre, & alla rendre vifite à la Reine qui logeoit à l'Hôrel de Saint Paul : Il falut paffer par dessous un grand Pont de p'errea. Le Roi & tous les Princes se trouverent à l'Hôtel de S. Paul; la Re'ne avertie attendoit dans sa Chambre; l'Empereur en entrant la salua profondement & la baisa; elle étoit fort parée ce jour-là & avoit sur la tête-

HISTOIRE un cercle d'or enrichi de diamans, le 1378. Dauphin & le Comte de Valois sont frere étoient auprès d'elle. La Comtesse de Flandres & la Duchesse d'Orleans toutes deux Veuves l'accompagnoient avec quantité de Dames toutes couvertes de pierreries.L'Empereur, le Roi, & le Roi des Romains baiferent toutes les Princesses de la Maison de France, & firent seulement des civilités aux autres Dames. Mais l'Empereur ayant apperçu la Duchesse de Bourbon Mere de la Reine, qui s'étoit retirée à un coin de la chambre, se mit à pleurer amerement & elle aussi, parce qu'il se fouvint, qu'elle étoit sœur de sa premiere femme. Il voulut lui parler, & ne le pouvant il lui fit dire qu'il feroit bien-aise de la voir en particulier. Il prit ensuite congé de la Reine, & retourna au Palais pour se reposer : Il y reçut le soir la visite de la Reine, & des Enfans de France. La Reine, lui donna un Reliquaire d'or, où il y avoit du Bois de la Vraie-Croix; le Dauphin lui fit aussi des

presens, qu'il reçut de fort bonne gra-

DE CHARLES V. Liv. IV. 419
ce. Ils en firent aussi au Roi des Romains. Ensuite la Duchesse Douairiere de Bourbon vint voir l'Empereur,
& demeura deux heures avec lui
dans son Cabinet. Ils y renouvellerent, avec bien des larmes, la memoire de l'Imperatrice. Le même soir
l'Empereur alla coucher au Château
du Bois de Vincennes, & y demeura
le jour suivant. Il y eut de grandes
Conferences avec le Roi, pendant
que le Roi des Romains étoit allé à
la chasse dans le Parc.

Le 12. de Janvier l'Empereur alla dès le matin faire ses devotions à S. Maur, c'étoit un des principaux sujets de son voyage, & coucher au Château de Beauté sur Marne. On voit encore aujourd'hui les ruines de ce Château sur la hauteur entre S. Maur & le village de Nogent. Il y demeura jusqu'au 16. du mois, jour pris pour son départ, & s'y sentit fort soulagé de la goute. Le Roi l'y venoit voir tous les jours & retournoit coucher à Vincennes.

Le 13. le Roi lui envoya des presens magnifiques, les Ducs de Berri,

de Bourgogne & de Bourbon les lui 1378. presenterent, & le Sire de la Riviere les accompagna. Le Roi aimoit tendrement la Riviere, & voulant que les autres l'aimassent aussi, il ne lui donnoit jamais que des Commissions agréables, & qui pouvoient le faire aimer. Il y avoit entr'autres raretés parmi les presens du Roi une coupe d'or garnie de pierreries, sur laquelle étoient gravés les signes du Zodiaque, deux grands flacons d'or, où l'on voyoit saint Jacques montrant le chemin d'Espagne à l'Empereur Charlemagne, & fur ce que ces flacons avoient la forme d'une coquille, le Duc de Berri lui dit, que le Roi les lui envoyoit comme à un Pelerin. Il y avoit encore plusieurs grandes éguieres, des gobelets, & des pots d'or ouvragés & garnis de pierreries. Les presens pour le Roi des Romains n'étoient guéres moins considerables, deux grands pots d'or enrichis de perles & de saphirs, & une ceinture de drap d'or toute couverte de diamans estimée plus de huit mille francs. Ils firent enfuite des presens DE CHARLES V. Liv. IV. 421
au Chancelier de l'Empereur, & à
tous les Princes & Chevaliers de sa 1378
fuite.

Le 16. Janvier jour du départ, le Roi sortit à la pointe du jour du Bois de Vincennes, & se rendit à Beauté. Il trouva l'Empereur levé & prêt à partir. Ils s'embrasserent plusieurs fois tendrement, & se donnerent reciproquement les bagues qu'ils avoient aux doigts. L'Empereur fit au Dauphin des presens plus considérables. Il le déclara son Vicaire perpetuel & irrevocable dans le Royaume d'Arles & Pais de Dauphiné, lui donna le Château de Pipet & une maison dans la Ville de Vienne appellée Chamaux, & le Eagea, dit la Cronique, pour le rendre capable de recevoir ses donations. Son Chancelier demeura à Paris trois ou quatre jours après les autres, pour expedier les Lettres parentes en bonne forme, & le Dauphin lui envoya pour sa peine un gobelet d'argent pesant vingt marcs, dans lequel il y avoit mille francs en or.

L'Empereur monta dans sa litiere,

432 HISTOIRE 1378. & le Roi à cheval l'accompagna une

demi - lieue jusqu'auprès d'une maison appellée Plaisance, où ils se dirent le dernier adieu. Le Roi des Romains reconduisit le Roi jusqu'à moitié chemin de Vincennes, & les Ducs de: Berri, de Bourgogne & de Bourbon accompagnerent l'Empereur à Lagni où il coucha, & le lendemain à Meaux où ils prirent congé de lui. Le Sire de Couci, les Comtes de Sarbrik & de Brenne, & le Sire de la Riviere le conduisirent par ordre du Roi jusques sur les frontieres du Royaume, & le défrayerent par tout. On paya même à Paris dans. les Hôtelleries tout ce que les Allemans avoient dépensé; Et quoique plusieurs Villes eussent fait des presens à l'Empereur en leur nom, c'étoit aux dépens du Roi, qui les fit rembourser exactement de tout ce qu'elles avoient avancé.

Le Roi avoittoujours de l'argent, fes revenus étoient bien administrés, il en employoit une partie à payer fes Troupes & l'autre à la dépense ordinaire de sa Maison, qui étoit

Pijan I. Part.p. 13.

DE CHARLES V. Liv. IV. 423 grande & magnifique, & de celle de la Reine & des Princes ses enfans. 1378. Il donnoit de grosses pensions à ses freres & aux grands Seigneurs, qu'il tenoit le plus qu'il pouvoit auprès de la personne, faisoit des presens considerables aux Ambaisadeurs des Princes Etrangers, bâtissoit presque en même temps en plufieurs endroits, au Louvre, à Creil, à Montargis, à Melun, à S. Oüin, à Beauté, & faisoit de grandes aumônes aux Hôpitaux, dont il avoit un soin particulier. Il assignoit des pensions ré-Mf. de glées aux Gentils-hommes malades Partie p. ou vieillis à son service, aux pauvres "" veuves, aux filles à marier, & tous les jours il donnoit de sa propre main une certaine somme d'argent à un certain nombre de pauvres, & leur baisoit à tous la main par un esprit d'humilité & de mortification. Il se plaisoit fort au Château de Vincennes à cause du bon air & du Bois, & dans l'intention d'y faire une Ville fermée, il en avoit distribué les Places a ses Courtisans pour y bâtir. Il contribua aussi à l'embellissement de

HISTOIRE Paris, & fit faire sur la Riviere de \$378. Seine un Pont, qu'on appella le Pont Neuf. Et comme il faisoit rendre compte lui même à ses Trésoriers, il suffisoit à tout, & par le bon ordre qu'il avoit mis dans les Finances, il se voyoit plus riche & plus puissant qu'aucun de ses Predecesseurs, plus magnifique en belles maisons, en meubles, en vaisselle d'or & d'argent, en chevaux, & ne levoit pas davantage sur le peuple, qu'il soulageoit pendant la paix, afin de trouver en temps de guerre dans la bourse de ses sujets un secours toûjours present & presque inépuifable.





DE

CHARLES V.

ROY DE FRANCE.

# LIVRE CINQUIEME.



UINZ E jours après le départ de l'Empereur la Rei-1378, ne accoucha d'une fille, qui fut baptisée dans l'Eglise

de S. Paul sa Paroisse par Aimeri de Maignac Evêque de Paris, le Prieur de sainte Catherine du-Val-des Ecoliers fut son parain, Catherine de Villiers Fille d'Honneur de la Reine su

fa maraine, & lui donna fon nom 1378 par l'ordre de la Reine, qui avoit grande devotion à fainte Catherine. Mais dès le même jour la Reine ayant été attaquée d'une fiévre ardente, voulur abfolument, contre l'avis de fes Medecins, qu'on la mîtdans le bain: auffi-tôt la fiévre s'enflamma encore davantage, les convultions la prirent, & quelques remédes qu'on y pût apporter, elle 1378 mourut le 6. de Février dans la quarantième année de fon âge. Le Roi fut prefique inconfolable, il connoiffoit tout ce qu'il perdoit, & pendant vingt-huit ans de mariage il n'avoit eu que des fujets de fe loiter.

foit tout ce qu'il perdoit, & pendant vingt-huit ans de mariage il n'avoit en que des fujets de le louer d'elle : fans jamais penser qu'elle étoit jeune, belle & Reine, elle ne songeoit qu'à l'éducation de ses enfans, & à se tenir auprès de son mari pendant se maladies; qui étoient fort frequentes: sa prudence & son jugement solide lui donnoient beaucoup de part au Gouvernement, elle faisoit souvent les Dépêches les plus secretes, & avoit son cachet particulier, qui étoit aussi respecté que

DE CHARLES V. Liv. V. 427 telui du Roi. Elle affiftoit ordinaire- 1378. ment aux Conseils, & lorsque le Roi trois ans auparavant le sentant affoiblir avoit fait son Testament, il l'avoit déclarée Régente du Royaume en cas qu'il mourût avant elle, quoique les Princes ses freres fussent tous trois en état de gouverner, & que même s'il avoit eu peur de leur donner tant d'autorité, il eût pu choisir pour un si grand emploi le Connêtable du Guesclin ou le Cardinal d'Amiens son Premier Minis- sain. Detre. On porta le corps de la Reine à nis f. 3 %. Notre-Dame en grande pompe. Elle avoit sur le visage un linge fort délié, tenoit à la main droite une rose d'or, & à la main gauche un sceptre. Le Duc de Bourbon (on frere, & tous les Princes du Sang suivoient à pied vétus de deuil, il y avoit huit cens torches chacune de fix livres pefant, avec des écussons aux Armes de la défunte. La Reine Blanche de Navarre veuve du Roi Philippe de Valois, la Comtesse d'Artois, la Duchesse d'Orleans, & la Comtesse de Savoye fille du Duc de Berri se trouverent

#### 428 HISTOIRE à Notre-Dame. Le lendemain on

1738 porta le corps à S. Denis, l'Archevêque de Reims y celebra la grand'-Messe, l'Evêque de Noyon lui servit de Diacre, & l'Evêque de Lisieux de Soudiacre. On la mit à la droite du grand Autel, dans une Chapelle que le Roi avoit fondée. Quelques jours après son cœur fut porté aux Cordeliers de Paris, & ses entrailles aux Célestins. Elle ne laissa que deux garçons, Charles Dauphin qui regna, & Louis Comte de Valois depuis Duc d'Orleans; Elle avoit eu fix filles, dont les cinq premieres moururent fort jeunes & sans avoir été mariées. La sixiéme, nommée Catherine, épousa dans la suite Jean Duc de Berri son cousin germain.

en berri ion couin germain.

cras. de La Reine Jeanne d'Evreux ne surs. Dmivècut pas long-tems la Reine; Elle
la-fi-1 avoit époulé en 1326. le Roi Charles le Bel son cousin germain, & s'étoit toujours conduite avec beaucoup de sagesse de Philippe de Valois, du
Roi Jean & de Charles Cinquiéme,
qui lui avoient tous conservé son

DE CHARLES V. Liv. V. 429 rang & ses pensions. Elle mourut le 4. de Mars à Brie-Comte-Robert, où 1378. elle demeuroit ordinairement. Son corps fut apporté d'abord à l'Abbaye de Saint Antoine des Champs, & le lendemain à Notre-Dame sur un lit de parade, le visage découvert. Le Prevôt des Marchands & les Echevins portoient au dessus du corps un poële de drap d'or soutenu sur quatre lances, le Parlement en habits de cérémonie suivoit à pied. Le Roi se joignit au Convoi, lorsqu'il passa devant l'hôtel de Saint Paul,& le suivit jusqu'à Notre-Dame. Le lendemain l'Evêque de Paris chanta la Messe des Morts, le Roi y assista, dîna chez l'Evêque, & enfuite conduisit le corps à pied juqu'à la Porte de Saint Denis, où il monta à cheval pour l'accompagner jusques à Saint Denis. Il fut mis dans le Tombeau des Rois sans aucune magnificence; elle avoit ordonné par son Testament qu'on ne lui rendît aucuns honneurs funebres, qu'on retranchât tous ces grands luminaires, qu'elle regardoit comme des choses

fort inutiles, & que pour fatisfaire aux Réglemens de l'Églife, il y eût feulement à fon Convoi douze torches & fix cierges de Cire pefant chacun fix livres. Son cœur fut inhumé auprès de celui du Roi Charles le Bel fon mari dans l'Eglife des Cordeliers de Paris.

La mort de ces deux Reines fit faire au Roi de nouvelles reflexions fur l'incertitude de la vie, il s'y sentit encore moins attaché qu'auparavant, s'appliqua plus fortement que jamais aux devoirs de la Royauté, & ne négligea aucune des bonnes œuvres, qui se presenterent. Maître Gervais Chanoine des Eglises Cathedrales de Bayeux & de Paris & fon Medecin, avoit fondé un College auprès des Mathurins à Paris pour y faire étudier vingt six jeunes enfans du Diocese de Bayeux, le Roi s'en déclara le Fondateur & le Protecteur, leur donna un Reliquaire d'argent doré avec un morceau de la vraie Croix, leur affigna des revenus considérables, & attribua le droit de nommer aux places de ces écoliers à DE CHARLES V. LIV. V. 431

mesure qu'elles vaqueroient, à Geoffroi le Bouteillier de Senlis son premier Chapelain, & à ses Successeurs, qui depuis ont pris le titre de
grands Aumôniers, Il y avoit déja
dans ce College des Theologiens,
des Jurisconsultes & des Medecins,
& il y fonda deux Mathematiciens.

Il donna ses principaux soins à l'éducation de ses enfans, & particulierement à celle du Dauphin, qui devant un jour gouverner un si grand Etat ne pouvoit recevoir de trop bonne heure des impressions de vertu. Il le mit entre les mains de gens habiles & de piété, & chassade la Cour un jeune Chevalier, qui avoit parlé en presence de son silsud'une maniere un peu libre, disant, qu'on doit premier les enfans nourir M. de en vertus, si qu'ils surmontent en mœurs ceux qu'ils doivent surmonter en run, bonneurs.

Cependant Charles le Mauvais Roi de Navarre continuoit à ruiner fes affaires en les voulant rendre trop bonnes: endurci dans le crime depuis sa plus tendre jeunesse, il

- m ( 100g)

n'avoit aucun égard aux loix divines & humaines, & ne pouvoit vivre en repos ni y laisser vivre les autres. La mort de la Reine sa femme Jeanne de France arrivée depuis quatre ou cinq ans l'avoit mis en liberté de tout faire; cette Princesse sœur du Roi & aussi sage que son frere, les avoit souvent reconciliés, & la consideration que l'un & l'autre avoit pour elle, étoit souvent cause, qu'ils n'en venoient pas aux dernieres extremités. Mais après sa mort le Roi son mari se laissa aller à ses mauvaises inclinations en faisant la guerre ouvertement, soit en se servant des moyens les plus criminels pour parvenir à ses fins. Il voyoit avec chagrin la décadence des affaires des Anglois, & n'étoit plus en état de tenir la balance entre les deux Nations & encore moins de faire valoir ses prétentions sur la Champagne, la Brie & la Bourgogne. Il avoit dans cette vuë fait de temps en temps des Traités secrets avec le Roi d'Angleterre, mais comme la sagesse du Roi le ren-

DE CHARLES V. Liv. V. 43; doit toujours Vainqueur quand on l'attaquoit de bonne guerre, il réso- 1378. lut enfin de ne plus garder de mesures & de le faire empoisonner. Il manda à son fils aîné Charles, qui étoit à Evreux d'aller voir le Roi son oncle, & mit auprès de lui des gens accoutumés depuis long-tems à lui obéir aveuglément. Le Prince de Navarre innocent du crime de son pere vint à Paris, où il fut d'abord arrêté par ordre du Roi, qui avoit été averti. On se saisit aussi de Jacques de la Ruë Chambellan du Roi de Na-MJ. du varre & de Pierre du Tertre son Se-viniuel cretaire, qui furent appliqués à la du Roi question. Le Parlement nomma des de Na-Commissaires pour ouir leurs dépositions; les Commissaires furent le Sire de la Riviere Chambellan du Roi, Nicolas de Braque, Etienne de la Grange, Pierre de Bournasel. Jean Pastourel, Gilles Malet, Jean de Valdetar & le Prevôt de Paris.Les accusés avouerent que le Roi leur Maître avoit fait un Traité avec le Roi d'Angleterre pour partager la France, qu'il devoit avoir pour sa part

les Comtés de Champagne & de Brie; 1378. le Duché de Bourgogne, les Comtés deBeaumont-le-Roger & deLongueville, avec les Villes de Mante & de Meulan, outre tout ce qu'il possédoit déja en France : qu'il feroit hommage de toutes ces Terres au Roi d'Angleterre le reconnoissant pour legitime Roi de France, & qu'il devoit toucher quatre cens mille écus en plusieurs payemens pour entretenir ses Troupes. Ils ajouterent qu'en toutes les occasions qui s'en presentoient, il laissoit entrevoir une grande aversion pour la personne du Roi. Du Tertre n'avoua jamais autre chose; mais Jacques de la Rue dit nettement, que le Roi de Navarre, vouloit faire empoisonner le Roi , qu'il avoit à ce dessein entretenu lo ng-temps un Physicien ou Medecin nommé Augel de l'Isle de Chypre, qu'il vouloit l'envoyer à la Cour de France pour faire le coup, persuadé qu'étant jeune, bien fait, beaucoup d'esprit, fort savant, il s'infinueroit aisément dans les bonnes graces du Roi, & trouveroit

DE CHARLES V. Liv. V. 435 bien-tôt le moyen de s'en défaire : que le Physicien après avoir donné 1378 sa parole n'avoit ose la tenir, & que le Roi de Navarre l'avoit fait jetter à la mer : qu'il avoit gagné un Valet de Chambre, un Cuisinier pour le même dessein; qu'il avoit accoutumé de se défaire par le fer ou par le poison des gens qui lui déplaisoient : que dans le temps même qu'il étoit venu voir le Roià Vernon, il avoit fait une entreprise sur Meulan, qui manqua par hazard : qu'étant à Nantes avec le Duc de Bretagne il avoit voulu faire affassiner Olivier de Clisfon à cause qu'il avoit les inclinations Françoises, & qu'à toutes ces mauvaises actions & à une infinité d'autres, lui Jacques de la Rue avoit eu part, persuadé qu'il ne pouvoit manquer en obéissant à son Maître. Ces dépositions furent luës en plein Parlement, & la Rue condamné à être écartelé. Du Tertre, qui ne paroissoit pas avoir trempé dans les asfassinats, ni dans les poisons, fut remis en prison & à la fin de l'année en liberté.

Si-tôt que l'affaire fut jugée, le Roi fit venir au Parlement le Prince de Navarre suivi du Prieur de Pampelune & de plusieurs Chevaliers Navarrois. On lut en sa présence la déposition de la Ruë, le Chancelier fit enfuite une longue récapitulation de tous les sujets que le Roi avoit de se plaindre du Roi de Navarre, & n'oublia pas qu'il venoit encore de figner avec les Anglois un Traité par lequel il leur abandonnoit toutes les Places de Normandie, & prenoit en échange Bordeaux , Bayonne, & ce qui leur restoit en Guienne, dans l'esperance de faire la guerre plus heureusement quand il la feroit de proche en proche, sans fonger que c'étoit mettre au cœur de l'Etat les anciens & plus redoutables ennemis de la France : il ajoûta que pour prévenir les mauvailes intentions le Roi souhaitoit qu'on lui remît entre les mains Evreux, Breteuil Bernai, Beaumont - le-Roger, Ponteau de-Mer , Cherbourg , & les autres Villes que le Roi de Navarre possédoit en Normandie, & le dis

DE CHARLES V. Liv. V. 437 d'un ton de Maître, qui fit comprendre aux Navarrois qu'il en faloit 1378. passer par là. Le Prince de Navarre & ses Chevaliers jurerent tout ce qu'on voulut, & le Roi envoya le Duc de Bourgogne & le Connétable pour prendre possession de toutes ces Places. Ils menerent avec eux le Prince sous une garde sûre, afin de persuader aux Gouverneurs des Villes d'ouvrir leurs portes, mais la plupart n'en voulurent rien faire, & le laisserent forcer. Tout fut pris & démantelé, hors Cherbourg que le Connêtable ne pût jamais emporter, parce que les Anglois avoient la mer libre . & y jettoient du secours. Le Prince de Navarre fut remené à Paris, où il demeura long-temps en prifon. Il ne paroissoit coupable que des crimes de son pere, & avoit même fait avertir le Roi que Baudoüin Belleferant Chevalier Navarrois lui donnoit de mauvais confeils. & qu'il étoit à propos de l'arrêter; mais la politique voulut que l'innocent souffrît pour le coupable. Le Prince Pierre de Navarre & la T iii

Princesse Bonne sa sœur avoient aussi été arrêtés dans Breteiili, on les amena à Paris, le Roi les reçut comme les ensans de sa sœur, leur fit mille amitiés, leur assigna de grosfes pensions, & les fit conduire à la Tour de Benzai.

Les affaires du Roi de Navarre alloient encore plus mal dans son Païs. Le Roi Dom Henri à la sollicitation du Roi lui avoit déclaré la guerre

niff. de du Roi lui avoit déclaré la guerre, New, l. l'Infant de Castille son fils assembla 8-1. quarre mille Chevaliers & plus de trente mille hommes de pied, entra dans la Navarre, & après s'être ren-

trente mille hommes de pied, entra dans la Navarre, & après s'être rendu maître de toutes les petites Villes, qu'il pilla & brûla, il furprit le Chateau de Thiebes, où tous les Titres du Royaume furent brûlés, & alla mettre le fiege devant Pampelune. Un fecours de huit cens hommes d'Armes Anglois, qui vint de Bayonne, & l'approche de l'hiver l'obligerent à lever le fiege pour le recommencer au printemps, Mais le Roi de Navarre, qui s'étoit retiré à Saint Jean de Pied-de-Port ne se voyant pas en état de résister, envoya demander la Paix

DE CHARLES V. Liv. V. 439 au Roi Dom Henri, qui la lui accorda, à condition que tous les Anglois 1378. sortiroient de Navarre, que le Roi de Castille prêteroit vingt-mille doubles d'or pour payer leur solde, & que pour sureté de la Paix & de son remboursement il garderoit pendant dix ans les Villes de Tudelle, d'Estella, de Mirande & de Saint Vincent. Ainsi de tous cotés on dépoüilloit Charles le Mauvais, il perdoit par ce Traité, qu'il falut pourtant signer, toutes les Places qui couvroient sa frontiere du côté de Castille : ses Terres de France avoient été confisquées, son fils aîné étoit prisonnier à Paris, sans que toutes ces disgraces qu'il avoit bien meritées, fussent capables de le faire rentrer en lui-même. Il avoit répondu au Comte de Foix de la rançon du Ann. de Sire d'Albret, que ce Comte avoit f. 42. pris dans Caseres avec le Comte d'Armagnac, & même avoit touché sur la rançon cinquante mille francs, qu'il ne vouloit pas rendre.La Comtesse de Foix sa sœur le vint trouver à Pampelune, & n'en ayant pû rien tirer, elle n'osa retourner auprès de T iiii

fon mari. Mais il n'en demeura pas là, \$378. & voulut faire empoisonner le Comte de Foix par son propre fils, en lui persuadant de faire avaler à son pere une poudre, qui devoit reconcilier le mari & la femme en les rendant amoureux l'un de l'autre. Le jeune Comte de Foix fut surpris chargé de la poudre qui se trouva empoisonnée, son pere le fit mettre en prison le croyant coupable, & quelques jours après en lui voulant ouvrir les dents avec un couteau pour le faire manger, il le tua malheureusement fans en avoir eu le dessein, & en pensa mourir de douleur.

Ann. de Pendant que l'Infant de Castille Frenier assigne de Languedoc se saiste de Languedo

oa.

de Montpellier au nom du Roi, en chassa es officiers du Roi de Navarre & y en établit d'autres, mais bien-tôt les Habitans indociles ayant resusé de payer de nouveaux impôts prirent les armes, massacretent Jacques Pointel Chancelier du Duc d'Anjou, Gui de Sceri Sénechal de Rouergue, Arnaud de Laur Gouver.

DE CHARLES V. Liv. V. 441 neur de la Ville, Jacques de la Chaine Secretaire du Duc, & tous les au- 1378. tres Officiers du Roi, dont ils jetterent les corps dans des puits. Le Duc d'Anjou assembla aussi-tôt toutes les Troupes de son Gouvernement & marcha à Montpellier. Le Habitans qui avoient eu le loisir de rentrer en eux-mêmes & de reconnoître leur faute, n'avoient ni le pouvoir ni la volonté de se défendre, les Consuls en chemise & la corde au cou allerent au devant du Duc lui porter les clefs de la Ville, les Chanoines & tous les Ecclesiastiques sortirent en procession, les femmes pleuroient, les enfans jettoient des cris pitoyables, tout le peuple étoit à genoux criant misericorde. Le Duc à la tête des Troupes suivi du Maréchal de Sancerre entra dans la Ville l'épée à la main, sans être touché de toutes ces marques de repentir. Il fit dresser un échaffaut dans la grande place devant la porte de la Sonnerie, les troupes se rangerent des deux côtés, & l'on publia à haute voix la Sentence Ann. de de condamnation, par laquelle il 117

Tv

étoit dit que la Ville avoit perdu soit 1178. Université, son Consulat, la Maison de Ville, ses Cloches, & toute sa Jurisdiction : que les murailles en seroient abbattues, les habitans condamnés à six vingt mille francs d'or d'amende, qu'on en feroit mourir six cens, deux cens décapités, deux cens pendus & deux cens brûlés, leurs enfans déclarés infames, tous leurs biens confisqués,& la moitié du bien des autres habitans, les Confuls condamnés à tirer eux-mêmes des puits les corps de ceux qui avoient été ma (facrés. Dès que la Sentence eut été prononcée, le Cardinal de Luna de la Maison d'Aragon se jetta aux pieds du Duc, & le conjura au nom du Pape d'en remettre l'execution seulement jusqu'au lendemain. Ce delai ne fut pas inutile, le Duc accorda au Pape la grace de ces miserables, il se laissa toucher aux pleurs des innocens, qui eussent été envelopés avec les coupables, & se contentade faire pendre les principaux Auteurs de la sedition, & de faire payer l'amende de fix-vingt mille francs.

DE CHARLES V. Liv. V. 447 Le Roi fut averti de tout, &quoiqu'il approuvât publiquement la 1378. conduite du Duc d'Anjou à cause des consequences, il voulut sçavoir s'il n'avoit point donné quelque occasion à la révolte. Il apprit par des voies fûres & secretes, que le Duc traitoit les peuples fort durement, qu'il leur faisoit souvent payer des taxes, qui n'entroient pas dans les coffres du Roi : qu'en 1374. il avoit fait les Ca- Ann. de pitouls de Toulouse de son autorité 120fans avoir égard aux Privileges de la Ville, qu'il en avoit tiré six cens écus d'or & qu'on n'osoit s'en plaindre, parce qu'il étoit son frere; il ne lui en témoigna rien, sachant assez que ses remontrances ne le feroient pas changer de natutel, mais trois mois après il le rappella auprès de sa perfone fous pretexte d'amitié, & donna le Gouvernement de Languedoc au Comte de Foix.

Quelque temps auparavant le MSS: Treforier de Nimes étant mort, le de Pilon Roi difpofa de la Chargeà la priere p. 68x d'un de les Chambellans, un autre en fut aussi pourvû à la recommanda-

tion du Duc d'Anjou II y eut grande 1378 contchation entre les deux prétendans, on informa de leur vie & mœurs & de leur capacité; il se trouva que celui que le Duc d'Anjou avoit proposé étoit riche & fripon,& que l'autre étoit honnête homme & pauvre, le Roi décida en faveur de l'honnête homme, & dit à son frere: Chier bian-frere, croyex-men plus. affiert le pauvre sage prud homme, que le riche sol desordené.

Il s'appliquoit à faire rendre Justice à tous indisféremment; il ne la refusior jamais à personne quand elle lui étoit connue; & vouloit être obér ponctuellement. Il ordonna un jour à Bernard de Montleheri l'un de ses Generaux des Finances, de donner cinq cens francs (grosse somme en ce temps-là) à un vieux Gentil-homme,

Pisan Partie 1 p. 11.

qui l'avoit bien servi à la guerre: Bernard ne se pressoit pas de le payer, & c. le Gentil-homme s'en étant plaint, le Roi lui donna aussi-tô: un de ses Sergens d'Armes pouraller chez le General des Finances enlever sa vaisselle d'argent, qui ne lui sur renduë qu' après DE CHARLES V. Liv. V. 445

qu'il eut payé le Gentil-homme. Mais tandis que Charles par sa 1378. bonne conduite rétablissoit les affaires de son Royaume, les affaires de l'Eglise tomberent dans un grand de-Ms. de fordre par la mort du Pape Gregoire blioth. XI. Il mourut à Rome de vieillesse, du Roi & selon quelques Auteurs de cha- Schisine grin d'y voir son autorité méprisée. de l'E-Il exhorta les Cardinaux avant que glife. de mourir à élire promtement un Pape à la pluralité des voix, prévoyant assez que la liberté des suffrages ne seroit pas entiere, que les Italiens ne consentiroient jamais à l'élection d'un François, de peur qu'il ne reportat le Saint Siege à Avignon, & que les François de leur côté qui faisoient plus des deux tiers du sacré College, se voudroient maintenir dans la possession où ils étoient depuis plus de soixante ans d'avoir un Pape de leur Nation. La prévoyance de Gregoire fut inutile, les Cardinaux, qui depuis l'an 1147. s'étoient attribues le droit d'élire seuls le Pape, sans y appeller le peuple ni le Clergéde Romes'en fermerentdans le

Conclave (ce qui se pratiquoit seus 1378. lement depuis cent ans ) & virent d'abord que leurs suffrages n'y seroient pas libres. Henri de Hesse Docteur de Sorbone, qui se trouva à Rome pour des affaires particulieres écrivit au Roi, que les Cardinaux alloient être forcés, & que l'élection ne seroit point Canonique. En effet, quelques jours après le peuple vint en tumulte crier aux portes du Conclave, qu'ils vouloient un Pape Romain, ou du moins Italien; ils menacerent d'enfoncer les portes, & se mirent en posture de le faire: les Cardinaux craignirent pour biens, & même pour leur vie, & élurent tour d'une voix Barthelemi Prignano Napolitain Archevêque de Bari, protestant en public & en particulier qu'ils étoient forcés , & qu'ils se réservoient le droit d'élire un Pape , quand ils seroient en lieu de fureté. On ne laissa pas de proclamer & de couronner l'Archevêque de Bari, qui prit le nom d'Urbain VI. Les Cardinaux demeurerent plus de trois mois auprès de

DE CHARLES V. Liv. V. 447 lui, & le Cardinal d'Amiens qui étoit Legat en Toscane le vint trouver. Ils 1278. manderent à tous les Princes Chretiens qu'ils étoient obligés en conscience à reconnoître Urbain Pape; mais bien-tôt il aliena leurs esprits, & abusa de son autorité, Il feur dit en plein Consistoire, par un zéle fort indiscret, qu'ils étoient accusés des plus grands crimes, & que s'ils ne changeoient de vie il les traiteroit comme les moindres de ses sujets. Il osa même ajoûter qu'il feroit Blovins justice des Rois de France & d'An-Rard.n. glerre, qui troubloient la Chretien- 21. té par une ambition démefurée, & in Redésignant en particulier le Cardinal ch. 24 d'Amiens, il dit que c'étoit un traître, qui au lieu de travailler à faire la paix entre ces deux Princes, fomentoit la guerre & prenoit de l'argent des deux côtés. Ce Cardinal qui étoit present, se leva de sa place avec emportement, & s'adressant à Urbain, ofa bien lui dire, avec un geste menaçant , que comme Archevêque de Barri il en avoit menti, & sans attendre une réponse qui eût été dange-

reule, il sortit brusquement du Con-1378. sistoire, monta à cheval, & se sauva en France.

Peu de temps après les Cardinaux abandonnerent Urbain , foit que fon humeur hautaine & fes manieres imperieuses leur eussent fait changer de sentiment, soit que jusques à lors ils n'eustent agi que par crainte, comme ils le publièrent dans la suite. Ils fortirent tous de Rome fous divers prétextes, & se rendirent par differens chemins à Fondi dans le Royaume de Naples, où après avoir mandé à tous les Princes Chrétiens, que l'Archevêque de Bari avoit été élû par force, ils procederent à une nouvelle Election . & éleverent au Trône de S. Pierre le Cardinal de Geneve, qui prit le nom de Clement VII. & qui étant parent ou allié de la plupart des Princes de l'Europe, étoit en état de se soutenir contre Urbain. Ces deux Papes partagerent le Monde Chrétien, l'Empereur reconnut d'abord Urbain, parce que même sans en être prié il avoit confirmé l'Election du Roi des Romains; ce

DE CHARLES V. LIV. V. 449 que le Pape Gregoire XI. n'avoit jamais voulu faire à cause que Ven- 1378. cellas n'avoit pas encore dix-huit ans, spicit. & qu'il étoit contre la raison & l'usage d'élire un Roi des Romains, qui n'étoit pas en âge de gouverner l'Empire. Le Roi de Hongrie, les Anglois, les Flamans & tous les peuples du Nord suivirent l'exemple de l'Èmpereur. D'autre côté les Royaumes de Naples, d'Ecosse & de Chipre, le Comte de Savoye, les Ducs de Lorraine & de Bar, le Duc d'Autriche & plufieurs Villes d'Allemagne reconnurent Clement.

La France étoit alors gouvernée par un Prince, qui n'alloit pas si vite dans des affaires aussi importantes, que celle-là: Charles Cinquiéme étoit solidement attaché à la Religion, il reconnoission en bon Chrétien la primauté du Saint Siege de Rome, vouloit rendre l'honneur qui est dû au Vicaire de Jesus - Christ en terre, mais il faloit auparavant le discerner. Il voyoit deux Papes qui se prétendoient tous deux canoniquement étàs, & qui tous deux

- 1378, avoient dans leur parti des Docteurs, des Jurficonfultes, & même des gens debien, quidans la fuite des temps ont Hist. d. été canonifés, Il voulut avant toutes l'Unichoses avoir l'avis de l'Université de vers. Paris. Jean de Stralen Recteur con-

4765. Paris. Jean de Stralen Recteur convoqua aux Mathurins une Assemblée generale où l'Evêque de Laon & l'Abbé de saint Wast d'Arras se trouverent de la part du Roi. On y sit la lecture de la Lettre suivante.

DE PARLEROI, très-chers & bien amés. Parce que toujours avons grand desir & affection, ainsi que à tout Prince Catholique appartient, que en sainte Eglise ayt vraie unité & concorde, & tout schisme & division Joit oftée & mesmement de nostre Royaume & d'entre nos Sujets. Et il soit ainsi que par les attestations des Cardinaux du Saint College de Rome à nous envoyées , Jà pieça par escriptures authentiques & solemnes, & après la déliberation, conseil & advis de plusieurs Archevesques, Evesques, Abbés & autres Prelats, de Maistres en Theologie & en Decrets avons esté conseillés & dairenement par les Attes-

DE CHARLES V. Liv. V. 451 tations des Cardinaux, qui à present Sont en nostre Ville de Paris, faittes 1378. publiquement & solemnellement de bouche en leurs consciences en la pre-Jence des Archevesques, Evesques & autres Prelats, de plusieurs de Vous, qui y ont voulu estre & de tout le peuple , soyent accertenés & affermés que Berthelemy jadis Archevesque de Barri est intrus au Saint Siege de Rome, & le Pape Clement VII. est vray Pastour de l'Église universelle. Nous, qui ne rougions aucunement que vous qui estes si souffisants personnes fussiés dénis en tel cas, qui est si grand & notable & touche nostre foy, mesmement que les Facultés de Theologie , de Decret & de Medecine, & les Nations de France & de Normandie, qui sont la gaigneur partie de vous, sont déterminez à la sainte, vraie & saine partie de nostredit saint Pere le Pape Clement VII. Si comme les consciences de vous tous sont, doivent ainsi que nous tenons, estre conformes par la manière que dit est, sçachans que ce vous se mettés en refus ou delay, vous nous ferés déplaisir, & que sur ce aurés de-

iberé, veiilliez, rapporter à nos amez 1378. & feaux Confeillers l'Evêque de Laon & l'Abbé de S. Wast. Et pource que miex sçachiés; que ce vient de nostre propre science, nous avons écrit nostre nom a ces Lettres. Donné au Bois de Vincennes le vingtiéme jour de May.

> Le Recteur après avoir remercié le Roi de ses bontés & de sa consideration pour l'Université sa chere fille , fit opiner, & chacun demanda du temps pour examiner une affaire si importante. Quatre jours après l'Afsemblée se tint aux Bernardins. Jean de la Chaleur Chancelier de l'Eglise de Paris & President de la Faculté de Theologie, Gervais Befouche Doyen de la Faculté de Decret, & Jean de Beaumont Doyen de Medecine, déclarerent au nom de leurs Facultés, qu'ils reconnoissoient Clement VII. pour vrai & legitime Pape. La Faculté des Arts fut pattagée, les Nations de France & de Normandie vouloient reconnoître Clement, mais celles de Picardie & d'Angleterre, vouloient qu'on assemblat un Con

DE CHARLES V. Liv. V. 453
cile General, que les deux Papes y
fusfent tous deux déposés & qu'on 1378.
procedàt ensuite à une nouvelle élection. Alors les Doyens des trois Facultés superieures se leverent & demanderent au Recteur de conclure à
la pluralité des voix. Il n'en voulut
rien faire, on le soupconnoit d'être
du parti d'Urbain, & il dit, qu'il ne
savoit pas trop bien que conclure.
Ainsi l'Assemblée se sépara encore
sans rien arrêter. Amelie de Brolio
Nonce de Clement demanda acte de
ce qui s'y venoit de passer.

Le Roi écrivit à l'Université une Hill. de seconde Lettre dattée de sa Masson verse de Beauté sur Marne pour avoir une P1571-décision, mais au lieu d'y travailler, l'Université lui envoya des Députés pour demander encore du temps: Simon Freton Professeur en Theologie portoit la parole, & finit sa Harangue par ces mots: Marie qui erut promptement servit moins, que Thomas qui douta long-tems. Ensin l'Université s'étant rassemblée quelques jours après, & chacun persistant dans son opinion, le Recteur conclut à la

454 HISTOIRE
pluralité des voix en faveur de Cle1378 ment VII. fans que jamais les Nations de Picardie & d'Angleterre
voulussent se conformer à l'avis des
autres.

Le 16. de Novembre suivant le Roi convoqua à Vincennes une Afsemblée, où les Evêques, les Docteurs en Theologie , Préfidens du Parlement, & les plus célébres Avocats furent appellés. On y agita la question avec beaucoup de liberté, Jean de Lignano Docteur de Boulogne y soutint fortement l'élection d'Urbain, & Jean de Fabri Abbé de S. Wast d'Arras y défendit le droit de Clement. L'affaire étoit assez balancée, & quelques avis alloient à ne reconnoître ni l'un ni l'autre, jusqu'à ce que l'Eglise en eût décidé dans un Concile general, lorsque le Cardinal de Limoges Prélat vénérable par la sainteté de sa vie entra dans l'Assemblée, & protesta publiquement sur fon falut éternel, que l'élection d'Urbain avoit été forcée, & que celle de Clement étoit legitime. Il montra ensuite des Lettres autentiques de rous

DE CHARLES V. LIV. V. les Cardinaux, scellées de leurs -Sceaux, par lesquelles ils assuroient 1378. la même chose, & prenoient le Dieu vivant à témoin de la vérité de leurs dépositions. On ne balança plus alors, & tout d'une voix on conclut que l'élection d'Urbain étant nulle, celle Mff. de de Clement étoit Canonique, & qu'il Charles seroit reconnu pour vrai Pape dans V.75. toute la France. Aussi-tôt le Roi en fit publier une Déclaration, qu'il envoya à tous les Princes ses Alliés. Le Roi Dom Henri de Castille demeura Mar. 1, neutre entre les deux partis formés 18.5.2. dans l'Eglise, & mourut en recommandant deux choses à Jean son fils aîné & fon successeur, l'une de demeurer inviolablement attaché à l'alliance du Roi Charles Cinquiéme, qui les avoit mis sur le Trône, & l'autre de bien faire examiner lequel des deux Papes étoit le véritable avant que de le déclarer. Jean obéit exactement à son pere, envoya des Ambassadeurs à Rome & à Avignon pour s'informer sur les lieux de la verité du fait, fit assembler tous les Evêques, Magistrats, Docteurs, &

Jurisconsultes de son Royaume, & 1378. du consentement de tous, déclara qu'Urbain avoit été élû par sorce, & qu'il reconnoissoit pour vrai Pape Clement VII. qui avoit été librement

Biblioth & canoniquement élû.

Les deux Papes soutenoient leur Harlea. droit par la voie des armes. Les Partisans de Clement eurent d'abord l'avantage & se saisirent du Château Saint Ange, mais Urbain soutenu du Comte Alberic de Balbiano gagna une bataille auprès de Rome, & obligea Clement à se retirer à Avignon. Ils se reduisirent de part & d'autre à des excommunications, qui ne faisoient mal à personne, chacun étant de bonne foi attaché à son Pape, qu'il croyoit être le véritable. Ainsi commença le Schisme d'Occident, qui dura quarante ans & ne finit que par l'autorité suprême & infaillible du Concile de Constance, où ceux qui se pretendoient Papes furent déposés, & Martin V. élû tout d'une voix & reconnu ensuite par tous les Princes Chrêtiens.

1379. Dès que le Pape Clement VII.eut
Dès

DE CHARLES V. Liv. V. 457 été reconnu en France, le Roi, qui avoit préferé les affaires de la Religion à toutes les autres, reprit ses anciennes vues de s'emparer de la Bretagne. Il avoit besoin du Duc de Bourgogne pour cette expédition, mais ce Prince étoit occupé ailleurs : les Bourgeois de Gand s'étoient révoltés contre leur Comte, leur Ville cron. de étoit fort peuplée & fort riche par le Flandre commerce, qu'ils faisoient en France, en Angleterre & en Allemagne, cette abondance les rendoit fiers & insolens, ils s'étoient fait donner de grands Privileges & n'obéissoient qu'avec peine & de mauvaise grace. D'autre côté leur Comte étoit abimé dans les plaisirs & faisoit des dépenses excessives, ses revenus ordinaires n'y pouvoient suffire, il falut inventer de nouveaux impôts; il en mit un fur les Mariniers de Gand, qui ne lui valoit au plus que sept ou huit mille florins par an, & qui fut cause de tout le desordre. Ces Mariniers gens pen disciplinables s'attrouperent, élurent des Chefs, prirent des Chaperons blancs, qui les distin-

50.0

guoient & massacrerent quelque Officiers du Comte. Il arriva dans le même temps que les Habitans de Bruges voulurent détourner la Lis & la faire passer au milieu de leur Ville: Ils en avoient déja commencé le Canal, lorsque les Mariniers de Gand foutenus du reste de la populace les allerent attaquer en disant que cela feroit tort au commerce de leur Ville, mirent en fuite les travailleurs & ruinerent l'ouvrage ; la peur du châtiment leur fit pousser les choses à l'extremité, ils allerent au Château d'Anguien Maison de plaisance du Comte, le pillerent & le brûlerent. Ces petits succès les enhardirent, ils leverent des Troupes & mirent en Campagne deux Armées, dont l'une obligea les Habitans de Bruges à se ioindre à eux, & l'autre alla affieger & prit Ypres. Le Comte de Flandres faisoit ramasser des Troupes de tous côtés & s'étoit retiré à Dendremonde, mais les Gantois ne l'y laisserent

pas long-temps en repos & l'y vinrent attaquer. Ils y donnerent un affaut general où ils furent repoussés

DE CHARLES V. Liv. V. 459 & allerent affieger Oudenarde. Leur : Armée étoit fort nombreuse & aug-1379. mentoit tous les jours : Ceux de Bruges & ceux d Ypres qu'ils avoient d'abord forcés à se joindre à eux, entrerent de bonne foi dans leur parti & parurent les plus animés. Les choses en étoient là & le Comte se trouvoit fort embarassé, lorsque le Duc de Bourgogne vint à Tournai, pour tâcher de faire la paix, il regardoit la Flandre comme son heritage, son beau pere qui n'aimoit pas la guerre, lui donna tout pouvoir, & les Gantois. qui connoissoient son courage n'oserent lui rien refuser. Il fit accorder aux révoltés une Amnistie generale, le siege d'Oudenarde fut levé, & les Gantois s'obligerent à rebâtir incessamment le Château d'Anguien & à le meubler plus magnifiquement qu'il

n'étoit, avant qu'ils l'eussent démoli, Le retour du Duc de Bourgogne à La Cour fit penser le Roi à exécuter le dessein, qu'il formoit depuis longtemps de réunir le Duché de Bretague à la Couronne; la situation du pais où les Anglois pouvoient aise;

ment faire descendre leurs Troupes 1379. & entrer ensuite de plein-pied dans les meilleurs Provinces du Royaume. les bons Ports de Mer, & plus que tout la valeur des habitans, qui étoient presque tous soldats, lui faisoient souhaiter d'en être le Maître absolu. Il en avoit peu à peu gagné les principaux Seigneurs, en leur donnant des pensions & des emplois, la fortune du Connêtable du Guesclin & celle d'Oliver de Clisson faifoit ouvrir les yeux aux autres. Il avoit déja des garnisons dans les principales Villes de la Province, & il crut toutes choses bien disposées; & le moment venu de l'exécution de son dessein. La conjoncture y paroissoit très-favorable, le Duc de Bretagne avoit osé déclarer la guerre au Roi, l'avoit envoyé défier par un Heraut qui lui avoit apporté de sa part une Lettre où il ne gardoit plus de mesures, & il étoit encore actuellement en Angleterre parmi les plus grands ennemis de l'État. Il fur ajourné à comparoître en personne le 4. de Décembre, pardevant

DE CHARLES V. Liv. V. 461 la Cour des Pairs. Le jour venu le Roi se rendit au Parlement, accom- 1379\* pagné des Princes du Sang, des Pairs du Royaume, & des Officiers de la Couronne, le Dauphin prit place auprès de lui. Le Duc de Bourgogne, le Duc de Bourbon, & le Comte d'Etampes y étoient presens. Le Duc d'Anjou, le Duc de Berri, le Comte de Flandres, le Comte d'Alencon, la Comtesse d'Artois & la Duchesse d'Orleans, tous Pairs de France. écrivirent au Roi les raisons qui les empêchoient de s'y trouver. Chacun prit séance, les Pairs Barons à la droite du Roi, & les Pairs Prelats à la gauche; les six Pairs Ecclesiastiques s'y trouverent tous. Le Roi fit aussi entrer les Archevêques de Rouen & de Sens , les Evêques de Paris , du Mans, de Saint Brieux, de Teroüenne, de Limoges & d'Evreux, les Abbez de saint Denis, de Vezelai, de faint Wast d'Arras & de sainte Co-Iombe. Le Comte de Geneve , le Sire Fair. des de Couci & le Comte d'Harcour eu- Reg. du rent place parmi les Barons. Quand c. 3. tout le monde eut pris seance, Ca-

Viii

nard Avocat du Roi prit la parole, & 1379. ordonna à Pierre Auger Huissier du Parlement d'appeller à la porte de la Chambre, à la Table de Marbre, au Perron, & à la Porte du Palais Jean Comte de Montfort Duc de Bretagne. L'Huissier y fut accompagné de Jean de Maisons, & de Simon Frison Conseillers, du Prevôt de Paris & de deux Notaires, & personne n'ayant comparu pour le Comte de Montfort, Canard après avoir exposé fort au long tous les crimes du Comte, ses inhumanités envers la Noblesse de Bretagne, ses alliances avec les Ennemis de l'Etat , & comme il avoit fait jetter dans la riviere de Loire un Prêtre François, qui l'alloit ajourner au nom du Roi, requit qu'il fût déclaré rebelle, atteint & convaincu de félonie, & que le Duché de Bretagne fût confisqué & réuni à la Couronne. Les Députés que la Duchesse Jeanne veuve de Charles de Blois avoit envoyés au Parlement s'y opposerent, & prétendirent que par le Traité de Guerrande ses enfans étoient appellés à la succession de Bretagne au déDE CHARLES V. Liv. V. 46; faut de Jean de Montfort, & qu'il 77; faut de Jean de Montfort, & qu'il 77; où ils n'avoient aucune part, les dépoiillât d'un droit acquis par leur naissance, & consirmé par un Traité solemnel.

· L'affaire fut mise en déliberation, & l'avis de l'Avocat du Roi, que le Roi lui-même appuya fortement, passa tout d'une voix , Monfort sut déclaré coupable de félonie & le Duché de Bretagne réuni à la Couronne, sauf aux Enfans de Charles de Blois à representer leur droit, lorsque la Ligne masculine du Comte de Montfort seroit éteinte. Aussi-tôt le Roi fit marcher des Troupes vers la Bretagne sous la conduite du Duc de Bourbon accompagné du Maréchal de Sancerre, de l'Amiral de Vienne & du Sire de la Riviere Premier Chambellan, avec ordre de mettre des Garnisons Françoises dans toutes les Places occupées par les Seigneurs Bretons. Mais il arriva un changement fubit & imprevû dans leurs esprits, l'Arrêt, qui réunissoit leur Païs à la Couronne, leur fit ouvrir V iiij

les yeux, ils se virent tout d'un coup
une Province de France comme les
autres, les graces & les pensions du
Roi leur parurent peu assurés,
quand ils seroient confondus avec
les autres sujets & qu'on n'auroit
plus besoin d'eux: Et ce qui les toucha encore davantage, ce fut cet
amour, que les hommes ont naturellement pour leur Prince légitime,
ils le virent desherité pour toujours
& se le representant par les beaux
côtés, brave, liberal, vainqueur
tant qu'ils lui avoient été fidèles,
Peuple & Seigneurs dans un moment se trouverent le cœuchangé.

ment le trouverent le Courange.

113. de La plus grande partie des Gentils
124. l'affociation pour défendre le Duc

& le Duché de Bretagne contre les

125. entreprifes du Roi de France. Les

125. Sires de Montfort, de Montafilant,

125. de Beaumanoir & de la Hunaudaie le

126. fignerent des premiers. Ils choifirent

126. Amauri de Fontenai, Geoffroi de

127. Kaerrimel, Etienne Goyon & Eufta-

che de la Houssaie pour Maréchaux de Bretagne, leur donnerent ordre

DE CHARLES V. Liv. V. 465 de lever des Troupes & leur en laifferent le commandement. Ils nom- 1379e merent aussi le Sire de Beaumanoir, Geoffroi de Kaerrimel & Eustache de la Houslaïe pour aller en Angleterre chercher leur Duc, le prier de revenir & l'assurer au nom de toute la Province qu'il seroit bien reçu. Le Duc partit aussi-tôt de Londres seulement avec cent hommes d'armes & deux cens Archers Anglois, & aborda le 3. du mois d'Août à S. Malo, où la Noblesse de Bretagne l'attendoit sur le bord de la mer avec une multitude presque incroyable de peuple. Les uns se mettoient à genoux lur le rivage, les autres plus impatiens entroient dans l'eau jusqu'à la ceinture pour le voir un moment plûtôt, & tous pleuroient de joie & de tendresse. Il fut reçu à Dinan , à Rennes, à Guerrande & dans toutes les autres Villes avec des acclamations qui lui promettoient une fidesité inviolable : Enfin il ne resta de Seigneurs Bretons dans le parti du Roi, que le Connétable de Guesslin & Olivier de Clisson; & comme

le Roi se défioit des soldats Bretons; 1379, il les licentia tous, ce qui affoiblit notablement l'Armée Françoise & renforça celle du Duc.

La Duchesse Jeanne Veuve de Charles de Blois fut accufée de favotiser le parti des Bretons. Le Prince Henri son fils aîné étoit revenu d'Angleterre, où il avoit été long-temps en otage. Elle avoit dans la Province le Comté de Penthievre, d'autres grandes Terres & beaucoup de Vaffaux, & ne pouvoit se resoudre à voir la Bretagne réunie à la Couronne de France. Le Duc d'Anjou, qui avoit époulé sa fille, lui en écrivit la Lettre fuivante.

ptes f.

Très-chere & très-aimée Mere, depuisq ue je suis venu par deçà il est venu gr and cou de nouvelles, comment aucuns Chevaliers, autres Gens d'armes& Communes du Païs de Bretagne, ont fait aucunes Alliances, & se sont mis ensemble pour résister encontre les Gens envoyez de par Monsieur audit Païs, pour mettre en sa main les Forteresses du Domaine de la Duché,

DE CHARLES V. Liv. V. 467 lesquelles Jean de Montfort souloit avoir & tenir, & qu'ils ont fait Ma- 1379. reschaux de leurs routes, & plusieurs autres Ordonnances qui ne leur sont levez, & qu'ils ne peuvent ni ne doivent faire de raison, & que ce fait par vostre instigation & pourchas, & de toutes les gens & entreprises entendent à faire Chef le beau-frere Henri vostre Fils, lesquelles choses je ne puis croire que vostre entendement fust si troublé ne obscurcy que cette effense, & faute voulussiés faire ne perpetrer à Monsieur, ne aussi mettre vostre Estat & Personne & vos Enfans en tant de deshonneur, blasme, peril & mal, & pour ce que cette m'a esté moult grief & déplaisant pour les nouvelles qui en sont moult publiques; car je suis tenu de aimer vostre bien & de mes Freres, & estre couroucié du contraire, j'envoye par devers vous mes Conseillers pour vous parler plus à plain sur cette matiere, & aussi à beau-frere Henri vostre fils. Si vous prie, tres-aimée Mere, que de tout ce qu'ils vous en di\_ ront les veuillés croire comme moi-mê\_ me, & y adjouster pleine foy. Tres\_

468 HISTOIRE chere & tres-aimée Mere, le faint Esprit, &c. Escrit à Paris le unziéme jour de May.

Le Duc d'Anjou & de Touraine.

La Duchesse Jeanne lui sit la réponse suivante.

A MON TRES-PUISSANT & très-redouté Seigneur Monseigneur le Duc d'Anjou, de Touraine, Comte du Maine.

Mon très-puissant & très-redouté Seigneur, plaise vous spavoir que j'ai veu ce qu'il vous a pleum'ecrire par co Message, & tant cherement & humblement comme je puis; Vous m'écrivez à grace de vos gratieus es Lettres, & du contenu en icelles; car je suis toute certaine, que du bien & humble service qui est envous; & pour le bien de moy de mes ensans vous desirés venir & parler à moy & Henri monfils vostre petite creature, & eertainement mon tris-puissant & très redouté Seigneur, c'est le plus grand desir que

DE CHARLES V. Liv. V. 469 j'ai d'aller par devers vous, & vrayement je suis moult marrie & doulente 1379du destouritier que j'ai eu à Dinan, comme je vous ay escrit plus à plein par vos Gens, & grand mal me fait au cœur d'estre venue si prés de vous, d'avoir ainsi esté détenue que n'y suis allée, laquelle chose ne me deut l'en pas faire, & si ma puissance fut si grand comme elle deuft , on ne m'eust pas fait si grand estrangere que l'on neme laissast aller à vous que sque part que vous sufsiés moy & mon fils , & toutefois vous mercie-je très-humblement de ce que vous plaist prendre de vostre grace mon déblasme en gré , car toujours pense-je à l'aide Dieu garder ma loyauté vers Monfieur le Roy & vers vous, & eft mon entente d'aller par devers vous & mondit fils le plussoft que se pouray, & que je verray & trouverray mon lieu & mon point, ce que je desire de tout mon. cour, & feray tousjours ce & autres. choses qu'il vous plair a me commander & encharger, mon très-puissant très-& tres redouté Seigneur je me recommens & voustrès-humblement, Moy, mes Enfans & mon petit Estat: & prie lebenoist

Fils de Dieu qu'il vous donne bonne 1379, vie & longue. Escrit à Dinan ce Mardy deux heures apès vespres, treizième jour de Juillin.

> La Vostre Jeanne Duchesse de Bretagne, Vicomtesse de Limoges.

Cependant le Duc de Bourbon qui commandoit l'Armée Françoise en Bretagne, se trouvoit par tout le plus foible, & après avoir été poussé en plusieurs rencontres, il fut obligé à sortir de la Province sans y avoir pû prendre une seule Place. Le Roi piqué de ce retour de fortune à quoi il n'étoit pas accoutumé, manda au Connêtable qui étoit à Pontorson, d'entrer lui-même en Bretagne. Il obéit sur le champ, mais comme il avoit peu de troupes & que le Cardinal d'Amiens, qui avoit le maniement des Finances, ne lui envoya point d'argent pour en faire de nouvelles, il ne se vit point en état de rien executer de considérable, & demanda avec quelque chagrin d'être employé ailleurs. Il n'en falut pas DE CHARLES V. Liv. V. 471
davantage pour donner lieu aux ennemis qu'il avoit à la Cour, d'avancer qu'il étoit d'intelligence avec le
Duc de Bretagne: La Roi même se
laisse alle à en dire qu'elque chose.
Le Connêtable l'ayant appris ne
garda point de mesures, sa vertu ne
vouloit pas seulement être soupçonnée; il écrivit au Roi, qu'il n'avoit
jamais manqué à la fidelité qu'il lui Bert, du
devoit, mais que puisqu'il étoit asse su
devoit, mais que puisqu'il étoit asse su
calomnies de ses ennemis secrets, il
ne porteroit jamais l'épée de Connêtable & s'alloit retirer en Castille.

Charles parut surpris à cette nouvelle, il ne vouloit pas perdre le meilleur de ses Generaux, qui lui avoit rendu desi grands services, & dont il connoissoit à fond le bon cœur: Les soupçons qu'on lui avoit donnés de lui se dissiperent en un moment, il songea à l'adoucir & lui envoya le Duc d'Anjou, qui l'amena à Paris. Le Connêtable y parut plus fier que jamais, son innocence faifoit sa surere de les amis; les Courtisans, qui lui avoient

rendu de mauvais offices, furent les \$379. premiers à lui faire leur Cour bassement, il reçut leurs foumissions avec fa bonté ordinaire, & se se sentant au dessus de la vengeance, il la méprisa. Il ofa même reprefenter au Roi, que le Duc de Bretagne étant Prince de fon sang, il seroit beau de lui pardonner dans le temps, qu'il pouvoit l'accabler avec toutes les forces de son Royaume, qu'il valoit bien mieux les employer contre les Anglois, qui commençoient à reprendre des places en Guienne, & qu'il se promettoit de les renvoyer dans leur Isle, pourvû qu'il se vît encore suivi de ses anciens Compagnons. Le Roi approuva la pensée du Connêtable & nomma des Commissaires pour écouter les propositions

Hift. de Guesclin

doit qu'à faire la paix. Il avoit donné un plein pouvoir de la traiter au Comte de Flandres fon fidèle ami, & au bas de la Procuration qu'il lui avoit envoyée, les mots luivans teoient écrits: Et ce nous certifions par ses presents Lettres seufles d'unfire

du Duc de Bretagne, qui ne deman-

DE CHARLES V. Liv. V. propre Sceau, & données en nostre Ville de Dinan le 24, d'Ollobre 1379. 1379. Et au bas est écrit : Par le Duc en son grand Conseil, prés Nous les Seigneurs de Beaumanoir , d'Acerac , de la Fellée, &c. Il fut arrêté que le Duc demanderoit pardon au Roi d'avoir fait entrer les Anglois dans le Royaume: qu'il prêteroit hommage pour fon Duché: que les Terres qu'il poffedoit en France lui feroient rendues: au'il serviroit le Roi contre les Rois d'Angleterre & de Navarre : qu'il conserveroit les franchises des Eglises de Bretagne: qu'il pourroit faire battre Monnoye: qu'il payeroit en deux ans, du jour de la signature du Traité deux cens mille francs pour les frais de la guerre : que les Evêques , Nobles & Bourgeois de Bretagne jureroient de l'abandonner, & de se déclarer contre lui s'il quittoit le parti du Roi : qu'on lui donneroit vingt-fix otages pour la fureté de sa Personne lorsqu'il viendroit prêter l'hommage, & que le Duc de Bourbon,leConnêtable & l'Amiral iroient le recevoir à la frontiere, & l'ame-

#### 474 HISTOIRE neroient jusqu'à Paris. Ce Traitéfut

1380, figné par le Roi à Paris le 15, de Janvier, & ratifé par le Duc à Guerrande le 10, d'Avril (uivant; mais il y a apparence qu'il ne fut point exécuté, puisqu'on voit les hostilités recommencer en Bretagne quelques mois après, & même il est à remarquer que les Historiens n'en ont point parlé, soit qu'ils regardassent ce Traité comme s'il n'eût point été fait, soit qu'ils n'en ayent point eu de connoissance.

Ce fut à peu près en ce temps-là que le Duc de Bourbon fit hommage au Roi du Comté de Clermont en Beauvoifis, ancien appanage de sa Maison depuis Robert fils de saint Louis premier Comte de Clermont, au moins le peut-on juger ainsi par un Manuscrit de la Chambre des Comptes, dans lequel on voit cette cérémonie figurée, avec le portrait des personnes les plus considérables qui y furent presentes; & comme on sait très-exactement le temps où toutes ces personnes ont vêcu ensemble, il ne paroît pas difficile de fixet

DE CHARLES V. Liv. V. 475 l'année où l'hommage a pû se faire. Il y a done beaucoup d'apparence 1380. que ce fut vers le commencement de l'année mil trois cens quatre-vingt. On voit dans un Tableau, qui est au commencement de ce Manuscrit, le Roi Charles Cinquiéme affis fur fon Trône, vétu d'une robe longue semée de fleurs de lis, avec un colet & gorgerin d'hermine, auquel est attaché un chaperon selon l'usage de ce temps-là : sa couronne est ouverte, & de quatre bas fleurons de fleurs de lis. A la gauche de la chaise du Roi est le Dauphin Charles, qui depuis fut Roi fous le nom de Charles VI. Il a fa robe écartelée de France &ide Dauphiné; il s'appuye d'une main au Trône, comme heritier présomptif de la Couronne. Le Comte de Valois fon frere, qui depuis fut Duc d'Orleans, est auprès de lui, vétu d'une robe fleurdelisée avec le lambel d'argent, brisure ordinaire des Enfans de France, qui portent le nom d'Or-

Derriere ces deux jeunes Princes paroissoient les trois freres du Roi,

Louis Duc d'Anjou vétu d'une robe 3380. fleurdelisée avec la bordure de gueules brisure des Enfans de France du nom d'Anjou, Jean Duc de Berri vétu d'une robe fleurdelisée avec la bordure engrêlée brifure du nom de Berri, & Philippe Duc de Bourgogne avec sa robe écartelée de France & de Bourgogne. Jean d'Artois Comte d'Eu, qui descendoit de Robert frere de S. Louis, étoit derriere la chaise du Roi, à laquelle il s'appuyoit, faifant en cette occasion la Charge de grand Chambellan. Il est vétu de fleurs-de-lis au lambel chatelé de neuf pieces, brifure des Comtes d'Artois de la Maison de France.Le Chancelier paroît aussi derriere la chaise du Roi avec une baguette en main, marque de sa Jurisdiction, il est vétu en Clerc avec le chapelet de Chevalerie ou guirlande sur la tête. Il a derriere lui deux Maîtres des Requêtes en chaperon & un Clerc ou Aumônier.

Toutes ces personnes occuposent l'estrade la plus haute, & plus bas étoient rangés de suite le Connêta-

DE CHARLES V. Liv. V. 477 ble, deux Marêchaux de France, le\_ Maître des Arbalêtriers & l'Amiral. 1380. Le Connêtable a sur son habit un Aigle à deux têtes couronnées, la cotice de gueules brochant sur le tout, ce qui fait connoître que c'étoit Bertrand du Guesclin. Il porte à la main une longue baguette, marque de son autorité, ce qui se rapporte à ce qu'on lit dans la Cronique du Duc de Bourbon, que durant le dîné du Roi le Connêtable avoit un bâton à la main. Après lui viennent les Maréchaux de Sancerre & de Blainville, Hugues de Châtillon Seigneur de Dampierre Maître des Arbalêtriers, & Jean de Vienne Amiral de France, portant tous leurs Armoi-

ries fur leurs habits.

Après avoir remarqué d'un côté toute la Cour du Roi, on voit de l'autre le Duc de Bourbon vétu d'une tunique fleurdelifée avec le bâton de gueules, brifure de la Maifon de Bourbon. Cette tunique est fourrée d'hermine & ceinte d'une grosse ceinture liée par un fermail. Il a sur la sête le chapelet de Chevalerie ou une.

guirlande de roses, qui arrête ses 1380. cheveux : Le Prince met ses deux mains jointes entre les mains du Roi, qui les serre, ce qui est la marque de la foi & hommage dû aux Souverains, dont on releve. Le Duc de Bourbon est accompagné en cette cérémonie des Seigneurs de Beaujeu, de Chaumont, de Trie, de Monchi, de Norri & de Nedonchel, & au milieu d'eux l'on voit Jean de Bourbon frere naturel du Duc! il est vétu d'un habit blanc à un quartier des Armoiries de Bourbon, Les Enfans naturels ne portoient alors les Armoiries de leur pere qu'en quartier, parce que comme les puisnés issus d'un mariage legitime écarteloient des Armoiries de leur pere & de leur mere pour se distinguer de leurs aînés, les Enfans naturels ne portoient qu'un quartier de leur pere, ce qui faisoit connoître le défaut de leur naissance. On peut encore remarquer dans ce tableau, que le Roi y paroît beaucoup plus vieux que le Duc de Bourbon, quoiqu'ils fussent à peu-près de même âge, mais ils n'étoient pas de même constiDE CHARLES V. Liv. V. 479
tution, outre que le temperament
du Roi naturellement délicat, avoit 1380.
été encore affoibli par le poifon que
le Roi de Navarre lui avoit fait donner plus d'une fois, & par des maladies frequentes qui l'avoient fait
vieillir avant le temps.

Le Traité de Bretagne avoit été précedé par celui de Castille, le Roi avoit signé une ligue offensive & desensive avec le Roi Jean de Castille, par laquelle il étoit dit que les Castillans fourniroient un certain nombre de Vaisseaux moyennant une certaine somme d'argent; & comme ce Traité m'a paru sort important, & qu'il fait connoître parfaitement la maniere dont les Traités se faisoient en ce temps là , je l'ai fait imprimer tout entier à la fin de cette Histoire.

Le Roi voulut encore affurer ses Frontieres d'Allemagne & mit dans ses interêts tous les petits Princes voisins en leur donnant des pensions. Trefordes Guillaume Duc de Julliers & de Charte. Gueldre eut quatre mille francs d'or, Loy, Guillaume de Flandres Comte de \$7.

Namur eut mil francs, Adolphe Com-#480. te de Cleves eut mil francs, Regnaut Sire de Fauquemont mil francs, Jean de Laus Sire d'Agimont eut huit cens francs d'or, '& quelques autres eurent des pensions à proportion de leurs forces, tous promettant de fervir la France envers & contre eux, excepté l'Empereur & l'Em-

pire.

L'application aux affaires généra-1es n'empêchoit pas le Roi de songer aux domestiques. Il avoit fait bâtir plus qu'aucun de ses Prédécesseurs, ses maisons étoient toutes meublées magniquement. Il avoit aussi acheté une infinité de pierreries, de rubis, d'émeraudes, de perles & de diamans, & de peur qu'après sa mort elles ne fussent dissipées, il en fit faire en sa présence un Inventaire fort exact, dont il envoya une Copie à la Chambre des Comptes , & garda l'autre. J'ai mis a la fin de cette Histoire un extrait de cet Inventaire. qui fera connoître la richesse & la magnificence du Roi Charles Sage.

Dès

DE CHARLES V. Liv. V. 481 Dès que la saison permit d'entrer . en Campagne, le Connêtable par- 1380; tit de Paris, suivi des meilleures Troupes de France, reprit en passant plusieurs Châteaux en Auvergne & dans le Limousin, & alla mettre le siege devant Chateauneuf de Randan, entre Mende & le Puy en Velai; les Anglois y avoient une grosse garnison, qui faisoit des courses dans le Païs & l'incommodoit fort.Le Connêtable fit attaquer la Place dans les formes, on fit des breches qui furent réparées, on donna des assauts qui furent bien soutenus, enfin après avoir perdu beaucoup de monde de part & d'autre, les Assiegés promirent de se rendre, si dans le douziéme de Juillet en suivant ils n'étoient secourus par une Armée.

Le Connêtable qui avoit fatigué au fiege comme le moindre foldat, tomba malade de la fiévre continue; la force de fon temperament, que les travaix de la guerre n'avoient point alteré, résista long-temps;mais ensin il se viréduit aux dernieres extrémités & sans qu'il fût besoin de

l'en avertir, il se prépara à la mort. 1780. Il voulut recevoir avec connoissance tous les Sacremens de l'Eglise, le Chretien foutenoit en lui le Heros, & dans le cours d'une vie pleine de merveilles, il avoit toujours fait marcher la pieté & l'amour des biens éternels avant la passion pour la gloire de ce monde , qu'il reconnoissoit vaine & passagere. Après avoir pensé à Dieu & au salut de son ame, il fit fon Testament, recommanda au Roi Jeanne de Laval, qu'il avoit épousée en secondes noces après la mort de Tiphaine Raguenel sa premiere femme, & Olivier du Guesclin son frere; après quoi s'étant fait apporter sur son lit l'épée de Connêtable, il eut encore la force de la tenir à la main toute nuë; & après l'avoir regardée attentivement , J'ai regret , s'écria-t-il d'une voix encore affez forte, de n'avoir pas exterminé avec mift. de cette épée tous les Ennemis de l'Etat.

Il se fit ôter son bonnet, baisa l'épée, & se tournant vers le Maréchal de Sancerre, qui fondoit en larmes au-

près de fon lir : Recevez cette épée, lui

DE CHARLES V. Liv. V. 48; dit-il, & la rendez au Roi, demandez-lui pardon pour moi des fautes que 1380.

mon imprudence n'a pu faire commettre contre son service , & l'assurez que le Breton du Guesclin lui a toujours été fidelle, & qu'il meurt son serviteur. Il embrassa ensuite le Maréchal, & dit adieu à tous ces vieux Capitaines qui le suivoient depuis quarante ans, il les exhorta à rester dans le service, les assurant que le Roi connoisfoit leur merite & les recompenseroit, & finit en les priant de se souvenir de ce qu'il leur avoit dit mille fois, que dans quelque Païs qu'il fifsent la guerre, les gens d'Eglise, les femmes , les enfans , & le pauvre peuple n'étoient point leurs ennemis. Les efforts qu'il venoit de faire l'avoient fortaffoibli, il fit signe qu'on fortit de sa tente, & jusqu'à son dernier foupir il ne voulut plus entendre parler que des choses de l'Eternité.Il avoit un Crucifix à la main, & mourut entre les bras d'Olivier du Guefclin son frere, & du Maréchal de Sancerre, à l'âge de soixante & six ans le 13. de Juillet : modele de la

484 HISTOIRE

vertu la plus heroïque, que l'envie & la médifance n'ont attaqué qu'une seule fois pendant sa vie, & jamais après sa mort : admirable dans toutes les parties qui font les grands hommes, froid & tranquille en donnant les ordres dans un combat terrible en les executant, toujours prêt à faire par lui-même ce qu'il ordonnoit aux autres : inviolable dans les paroles qu'il avoit une fois données, méprisant l'argent, qu'il ne recevoit de la liberalité du Roi que pour le distribuer à ses soldats; & quoiqu'il se fût trouvé dans des occasions prochaines d'amasser de grands biens, il en laissa moins à sa famille qu'il n'en avoit reçu d'elle ; mais ce qui étoit encore plus extraordinaire, liberal même dans ce qui touche le plus sensiblement le cœur des Heros, il disoit que la gloire se devoit partager entre les hommes auffi-bien que les richesses, & en faisoit toujours retomber une partie sur ceux qui l'avoient accompagné dans une action : enfin par la vertu & par les grandes qualités il fut presque égaleDE CHARLES V. Liv. V. 485 ment aimé & estimé des amis & des ennemis de l'Etat, les uns & les 13803 autres ne le nommant que le bon Connêtable.

Les Affiegés dans Château-neuf de Randan avoient promis de se rendre. sidans le 12. de Juillet ils n'étoient secourus, ils furent sommés,& ayant appris la mort de du Guesclin ils répondirent, qu'ils lui tiendroient parole même après sa mort; son corps étoit sur un lit de parade entouré des Herauts d'armes; l'épée de Connêtable toute nuë auprès de lui sur un carreau de velours semé de fleursde-lis d'or. Le Gouverneur s'en approcha avec respect, tenant en main les clefs de la Ville qu'il mit à ses pieds, protestant qu'il n'avoit point de peine à se soumettre à ce qui restoit d'un si grand Homme.

La nouvelle de la mort du Connêtable fut bien-tôt répandué par tout le Royaume, & y jetta une conficernation generale. Les Bourgeois de Paris, qui l'avoient admiré tant de fois parmi eux doux & modeste, après avoir gagné des Batailles, en Xiij

parurent touchés sensiblement, on 1380. s'affembloit à tous les coins de ruë pour en parler, chacun croyoit avoir perdu son ami & son protecteur. Le Roi l'apprit avec la douleur qu'on peut s'imaginer. Il ordonna, qu'on apportat à S. Denis le Corps du Connêtable pour y être enterré avec les Rois, qu'il devoit accompagner dans le silence de la mort après les avoir si bien servis pendant seur vie. Il voulut pour plus grande marque de son affection, qu'on le mît auprès du Tombeau qu'il avoit fait élever pour lui-même & où la Reine sa femme étoit déja placée. La cérémonie se fit avec douleur & magnificence , les Ducs d'Anjou , de Berri , de Bourgogne & de Bourbon y affifterent en habits de deuil; on y prononça un discours funebre, honneur, qui peut-être n'avoit point encore été rendu en France à un simple particulier, & l'on grava sur son tombeau l'Epitaphe suivante.

Ici gist noble homme Messire Bertrand du Guesclin Comte de Longuemille, Connêtable de France, qui treDE CHARLES V. Liv. V. 487
passa au Cassel-neus de Randan en Givodan en la Seneschausse de Beaucai1380,
reletreziéme de Juillet mil trois cons
quatre-vingt, priés Dieu pour luy.

Epitaphe dont la fimplicité fait affez connoître, qu'on ne crut pas alors avoir befoin pour relever le merite du Connêtable du Gue(clin, de chercher des éloges pompeux ni

des paroles étudiées.

Dès que le Roi lui eut fait rendre les honneurs funebres, i i fongea à lui donner un Succeffeur. Le Sire de Couci qui avoit fait long-temps la guerre en Allemagne, le Maréchal de Blainville, & le Sire de Cliifon fembloient les plus propres à cet emploi, mais aucun d'eux ne le voulut accepter, protestant qu'ils ne pouroient jamais le remplir dignement, & qu'à toute heure on leur remettroit devant les yeux la memoire du bon Connétable.

Il étoit pourtant bien nécéssaire de donner un Général aux Troupes Françoises, la guerre se réchaussoite de toutes parts, le Duc de Bretagne X iiij 488 HISTOIRE

- avoit quasi repris toutes les Places 1380. de son Duché, & les Anglois que la mort de leur Roi avoit étourdis, paroissoient reprendre leurs esprits & vouloir réparer leurs pertes passées. Le Comte de Bukinkam oncle du Roi Richard d'Angleterre étoit déja arrivé à Calais avec trois mille hom-4 3 Se. mes d'Armes & quatre mille Archers. Toute la Noblesse d'Angleterre l'avoit suivi en bon équipage, bien armée & bien montée , peu aguerrie , il n'étoit resté qu'Hugues de Caurelée de tous les Vieux Capitaines qui avoient servi sous le Prince de

Ġalles.

Le Roi en suivant sa politique ordinaire envoya le Sire de Couci commander en Artois & en Picardie , & lui ordonna de mettre toutes les Troupes dans les Villes fortes & d'y renfermer les blés & les fourages de la Campagne , afin que les ennemis ne trouvassent pas à y subsister. Ils s'approcherent de S. Omer, traverserent l'Artois & pillerent quelques Villages sans ofer faire aucun siege. Ils enleverent dans les sossessents

DE CHARLES V. LIV. V. 489 de Reims plus de quatre mille bêtes à cornes, obligerent les Habitans à 1380. racheter leurs faubourgs & leurs maisons de plaisance par une grosse fomme d'argent, & se vinrent camper aux portes de Troyes. Le Duc de Bourgogne s'y étoit enfermé avec les Ducs de Bourbon, de Lorraine & de Bar, le Sire de la Tremoille, l'Amiral de Vienne & plus de trois mille Chevaliers. Il s'étoit bien douté que les Anglois le viendroient chercher & se sentant aussi fort qu'eux, il avoit envoyé au Roi le Sire de la Tremoil-Froissare le pour lui demander lapermission de donner bataille, mais la Tremoille n'étoit pas encore revenu de Paris quand les Anglois parurent, & tout se passa en escarmouches. Le Comte de Bukinkam passa outre, alla à Sens, traversa le Gâtinois & la Beauce, & entra dans le païs du Maine pour gagner la Bretagne où le Duc l'attendoit avec une grosse Armée.Les Ducs de Bourgogne & de Bourbon le fuivoient en queuë avec plus de quatre mille hommes d'Armes, & le Duc d'Anjou rassembloit des Troupes à

Angers pour s'opposer à son passage.

1380. Ils avoient toujours envie de le combattre; mais quand on en parloit au Froiss. Roi, laissez-leur faire leur chemin, pol. 95 repliquoit-il, ils se dégâteront par eux-mesmes. Ainsi les Generaux François étoient obligés de se reduire à couper les vivres aux ennemis, & à leur enlever quelques Fourageurs.

Les Anglois ne laissoient pas d'avan-

cer toujours vers la Bretagne.

Cependant la Reine Jeanne de Naples n'étoit pas peu embarassée, elle avoit reconnu Clement VII. pour Pape, & se voyoit menacée. par Urbain, qui étoit le plus fort en Italie. Cette Princesse descendoit de Charles d'Anjou frere de S. Louis, & premier Roide Naples. Elle avoit eu quatre maris & n'en avoit point eu d'enfans, André frere de Louis Roi de Hongrie, Louis Prince de Tarente, Jacques d'Aragon Infant de Mayorque, & enfin Othon Duc de Brunsvic, qui n'avoit point le titre de Roi, & qu'on appelloit seulement le Mari de la Reine: & comme elle s'étoit déclarée d'abord pour Cle-

DE CHARLES V. Liv. V. 491 ment, dont l'élection lui paroissoit la meilleure, Urbain dès qu'il se vit 1380. le Maître en Italie conjura sa perte, l'excommunia, déchargea ses peuples. du serment de fidelité, & manda au, Roi de Hongrie que le temps étoit venu de punir Jeanne du parricide qu'elle avoit commis en la personne de fon premier mari, qui avoit été étranglé par son ordre. Il n'en falut pas davantage pour réveiller dans le cœur du Roi de Hongrie les desirs de vengeance, qu'il n'avoit suspendus que par force , il fit déclarer Charles de Duras son cousin Roi de Naples, & lui donna des troupes & de l'argent pour s'en aller mettre en possession. Jeanne persecutée par un Pape implora l'affiftance de l'autre. & le voulant assurer une grande protection contre l'inondation des Hongrois qu'elle avoit à craindre, elle adopta le Duc d'Anjou frere du Roi Charles Cinquiéme, persuadée qu'un Prince comme lui dans la fleur de son âge, vaillant, accoûtumé à la guerre, la sauroit bien défendre contre ses ennemis, que la Noblesse Françoise

492 ne l'abandonneroit pas, & qu'enfin 1380. il ne seroit pas moins heureux contre les Hongrois commandés par Charles de Duras , que le grand Charles d'Anjou l'avoit été cent ans

auparavant contre les Allemans commandés par Conradin.L'Acte authentique d'adoption fut signé le 29. de Juin a Naples dans le Château de l'Oeuf, par lequel Jeanne appelle

Louis Duc d'Anjou pour lui succeder au Royaume de Navles ou de Sicile, comme on le nommoit alors, & aux

Comtez de Provence, de Forcalquier & de Piémont, & après lui le Prince Louis son fils , & leur posterité. Cet Acte fut confirmé le 21. de Juillet fuivant par le Pape Clement V I I. & voilà le fondement du droit que les Princes de la seconde Maison d'Anjou ont eu au Royaume de Naples,& que nos Rois y ontencore selon les Loix fondamentales de l'Etat, qui les empêchent d'y renoncer au préjudice de leurs Successeurs par aucun Traité, ni libre, ni forcé.

Mais tandis que le Duc d'Anjou se flatoit de l'esperance d'une Couron-

DE CHARLES V. Liv. V. 493 ne, le Roi sans être malade connut

par un signe évident, qu'il mourroit 1380; bien-tôt & s'y prepara. Il avoit été empoisonné il y avoit plus de vingt ans par le Roi de Navarre, il avoit perdu alors tous ses cheveux, les ongles des pieds & des mains lui étoient tombés, & il n'attendoit que la mort, lorsque l'Empereur Charles IV. son oncle lui Envoya un Medecin Allemand qui le guérit en lui faisant une ouverture au bras,par où le venin & les mauvaises, hun eurs de son corps s'écouloient journellement, l'avertisfant que si cette ouverture se refermoit,il n'avoit qu'à fonger à mourir.Il étoit pourtant toujours foible, maigre & d'une fanté delicate, qui le mettoit hors d'état de soutenir la moindre fatigue. Sa main droite étoit demeurée foible, il avoit peine à s'en fervir, & de temps en temps il lui prenoit de petites fiévres, qui le confumoient infensiblement.

La grande application à sa santé. les Médecins, & plus que tout la force de l'âge ne laissoient pas de le conserver, mais dans un corps infirme il avoit un esprit vigilant & at-3,80. tentif à tous ses devoirs; quand ilvit que l'ouverture de son bras s'étoit refermée d'elle-même, il se souvique ses Medecins lui pussent dire, il donna ordre à ses affaires & se prépara à la mort avec tranquilité. Il sit appeller les Ducs de Berri, de Bourgogne & de Bourbon & se leur dit:

Froiff. 1.

Mes Biaux-Freres, par l'ordonnance de nature je sens bien & recognoy, que je ne puis longuement vivre. Si vous recommande & encharge mon Fils Charles, & en usez ainfi comme bons Oncles doivent user de leur Neveu, & vous en acquittés loyaument, & le couronnés aprés ma mort au plustost que vous poures, & le confeillés en Jes affaires loyaument, tout- ma siance est en vous. L'Enfant est jeune & de leger esprit, & aura bien mestier qu'il Joit conduit & gouverné de bonne doctrine: Et lui enseignés ou faites enfe gner tous les points & Eftats Royaux qu'il doit & devra tenir , & le ma ries en lieu si haut que le Royaume F Ji

DE CHARLES V. LIV. V. en vaille mieux. J'ay eu long-temps un Maistre Astronomien qui disoit & affermoit qu'en sa jeunesse il auroit moult 1380. affaire, & échaperoit de grands perils & aventures; Pourquoy sur ces termes j'ai eu plusieurs imaginations, & moult pensé comment ce pouroit être, si ce ne vient & naist de la partie de Flandres. Car., Dieu merci, les besognes de nostre Royaume sont en bon poinet. Le Duc de Bretagne est moule cauteleux & divers, & a en toujours le courage plus Anglois que François. pour ce faut que teniés les Nobles de Bretagne & bonnes Villes en amour , parquoy luy romprés ses ententes. Je me loue des Bretons, car tousjours ils m'ont servi loyaument, & aide à garder mon Royaume contre mes Ennemis. Or faittes le Sire de Clisson Connétable ; car tout bien consideré , je n'y voy nul propre que luy. Enquerésvous aussi pour le mariage de mon Fils Charles en Allemagne, asin que les Alliances y soient plus fortes. Vous avés entendu que nostre Adversaire s'y. doit & veut marier pour avoir plus d'Alliances. Les pauvres gens de nostre

#### HISTOIRE

Royaume sont fort grevés & tourmen-1380, tés pour aydes & jubsides, ostés-les au plusost que vous pourés, car ce sont choses (non obstant que je les aye soutenuies) qui moult me grevent & poisent en mon courage.

496

Et l'on peut dire que le Roi Charles le Sage fit en certe occasion comme la plupart des Princes, qui dégagés en mourant de toutes les pasfions humaines & voyant les choses comme elles sont en elles mêmes fongent alors à s'acquiter de leurs veritables devoirs, & n'étant plus en état de le faire, s'en remettent à leurs Successeurs par de belles paroles & quelque Testament pompeux. Ainsi en ont usé plusieurs Rois d'Espagne, qui en rendant les derniers Jonpirs ont ordonné la restitution du Royaume de Navarre, mais il arrive toujours, que les Successeurs fe sentant un long avenir, veulent jouir a leur tour de la Royanté tant attenduë, sans se mettre beaucoup en peine des dernieres volontés de ceux qui les ont précédés, ils laissent

DE CHARLES V. Liv. V. 497 le bonheur public pour suivre leurs — interêts ou courir après leurs plaisirs. 1380.

Le Roi n'avoit pas grande confiance au Duc d'Anjou, qu'il connoissoit ambitieux & ne fut pas fâché que son éloignement de la Cour lui fournît un prétexte de ne lui pas donner le Gouvernement du Royaume & l'éducation de son fils. Mais Frois. 2. le Duc d'Anjou ne s'endormoit pas, vol f.97. il fut averti de l'extremité où étoit le Roi, vint d'Angers en poste à Parir & y demeura deux jours caché 2. 2016 pour voir ce qui en arriveroit. Lesf. 26. Annales de France assurent neanmoins que le Roi un peu avant que de mourir donna le Gouvernement du Royaume au Duc d'Anjou, & chargea le Duc de Bourgogne & le Duc de Bourbon de l'éducation du Dauphin, leur assignant pour cela les revenus du Duché de Normandie & ceux du Vicomté de Paris.

Charles dans le cours de sa vie avoit sait plusieurs restexions serieuses sur les devoirs des Rois, & quoiqu'il n'eût rien ou peu de choses à se reprocher là-dessus, il avoit formé

HISTOIRE 498

le dessein de se décharger d'un si 1;80. grand fardeau, si-tôt que le Dauphin seroit en âge de gouverner: Convaincu du peu de solidité des grandeurs humaines, il vouloit faire à Dieu un sacrifice qui lui paroissoit si juste & si facile à faire, & les quitter avant qu'elles le quittasseut; fes mesures étoient déja prises, la more de la Reine qu'il aimoit tendrement l'avoit affermi dans cette pensée, & il avoit resolu de se retirer dans une de ses maisons de campagne, & même suivant le rapport de quelques Auteurs, de se faire Prêtre pour pouvoir passer le reste de ses jours au fervice de Dieu, & ne songer uniquement qu'à son salut : mais il n'eut pas de Pifan le temps d'exécuter un si grand des-

\$47.2.

fein , l'ouverture de son bras , refermée tout à coup l'avertit que sa derniere heure approchoit; il s'y prépara en Chretien & en Roi, & donna tous les ordres qu'il crut im portans au bien de l'Etat, & au soulagement de sa conscience. Quinze jours après il sentit une petite fiévre, & prévoyant qu'elle redoubleroit bien-

DE CHARLES V. Liv. V. 499 tôt, il se fit porter à son Châteaude Beauté sur Marne près du Bois 1480. de Vincennes. Sa complexion foible, délicate & atténuée par les maladies fréquentes ne résista pas long-temps, il fit appeller son Confesseur, & quoiqu'il eût accoutumé de se confesser toutes les semaines , il voulue repasser toute sa vie avant que d'en aller rendre compte à Dieu, & communia en demandant publiquement pardon de ses pechés, & versant des larmes. Il souffroit alors de grandes douleurs sans en rien témoigner, & comme il voyoit ses Freres, ses Medecins & ses Courtisans autour de son lit, abattus, & prêts à fondre en larmes, Rejouissez-vous, leur ditil d'un visage riant , mes bons & loyaux amis, car en brieve beure serai hors de vos mains. En effet, des le lendemain ses douleurs augmenterent, & les fignes de mort parurent. Jamais il ne laissa échaper aucune parole d'impatience, il offroit à son Redempteur tout ce qu'il souffroit, & répondoit lui-même avec une vive foi aux prieres que l'Eglise presente

HISTOIRE

à Dieu pour les mourans. Le len-\$ 180. demain , qui fut le jour de sa mort , il fit appeller auprès de son lit les Princes les freres, le Chancelier, les Evêques & les Barons, & leur dit qu'il avoit reconnu Clement VII. pour vrai Pape, après avoir pris l'avis de tout le College des Cardinaux, des Evêques, des Docteurs, & des Universités de France. & qu'il l'avoit fait de bonne foi. Il pria ensnite l'Evêque de Paris qui étoit present, de sui aller querir à la Sainte Chapelle la fainte Couronne d'épines, & manda à l'Abbé de saints Denis de lui apporter la

Christ. d Pisan 3. Partie. Couronne du Sacre des Rois. Quand on les eut apportées toutes deux, il fit mettre la Couronne d'Epines fur une table dans sa ruelle, & la Couronne Royale à ses pieds, & fit voir par un discours également fort & Chrétien la différence de ces deux Couronnes, dont l'une toute mondaine, inutile, & souvent nuisible au salut, marquoit la vanité des grandeurs temporelles, & l'autre toute céleste & arrosce du sang du Fils de

DE CHARLES V. LIV. V. 501 Dieu, pouvoit contribuer à notre bonheur éternel. On chanta ensuite 1380; une Messe en Musique, & le Confesseur du Roi s'étant apperçu que ses forces diminuoient, lui proposa de lui aller querir l'Extrême-Onction. Il y consentit avec joie, & ordonna qu'on ouvrît les portes de sa chambre, afin que le peuple entrât & le vît entre les bras de la mort. humilié comme le moindre de ses sujets sous la puissance du Très-haut. Après avoir reçu le dernier Sacrement de l'Eglise avec dévotion & connoissance, il fit un dernier effort, Mf. de & dit tout haut : Je sçai bien que au 3. Part. Gouvernement du Royaume . & en plusieurs choses, Grands, Moyens & Petits ay offenses, & ausi mes Serviteurs, ausquels je devois estre benigne & non ingrat de leur loyal service, & pour ce vous prie tous ayés merci de moi, je vous requiers pardon. Il fit figne en même-temps qu'on lui haussat les bras, & qu'on lui joignît les mains; toute l'assemblée fondoit en larmes, Il ajoûta qu'il esperoit tout de la misericorde de Dieu, & que pour rien

au monde il ne voudroit revenir de #180. cette maladie. Un moment après il fit approcher ses Enfans, & leur donna sa bénédiction, leur souhaitant, à l'imitation des anciens Patriarches, la rosée du Ciel & la graisse de la Terre, & que le Dauphin son Fils aîné fût le Maître de ses Freres. Le Sire de la Riviere son Premier Chambellan, qui l'aimoit & qui en étoit aimé tendrement, le pria de donner sa bénédiction au peuple, ce qu'il fit avec une grande humilité; toute l'assistance la reçut à genoux, & en pleurant, après quoi le Roi leur dit: Mes amis, allez-vous - en, & pries pour moi , & me laissiés , afin que mon travail foit finé en paix. Il se fit lire ensuite la Passion de notre Seigneur, & peu après il rendit l'esprit entre les bras du Sire de la Riviere, qui ne l'avoit point abandonné, le vingt-fixiéme jour de Septembre à midi de l'an 1380. en la quarante-quatriéme année de son âge, & la dix-septiéme de son Regne.

Il seroit inutile de faire ici son Eloge, il faudroit recommencer DE CHARLES V. Liv. V. 503
l'Histoire de sa Vie toute pleine de merveilles. Je dirai seulement qu'il 1380, fut bon Fils , toujours soumis aux ordres du Roi Jean , même pendant sa prison : bon Pere, qui n'épargna ni soins ni dépense pour l'éducation de ses Enfans : meilleur Roi , uniquement attentif au bien de son peuple, & qui merita par sa conduite le glorieux sur-nom de Sage, que les bons Rois préferent à celui de Vainqueur & de Conquerant,

FIN.



# SOMMAIRES DE L'HISTOIRE

ĎΕ

CHARLES CINQUIEME ROI DE FRANCE.

### LIVRE PREMIER.

| page 1<br>onfirme<br>Pere. 6<br>Vie juf-<br>e. 6<br>1<br>1<br>1<br>2<br>25 |
|----------------------------------------------------------------------------|
| , ibid.                                                                    |
| 31                                                                         |
| 1                                                                          |
|                                                                            |

| SOMMAIRES. 50                              | e. |
|--------------------------------------------|----|
| Il va à Rouen, & donne à du Guesclin 1     | e  |
| Comté de Longueville.                      | 3  |
| Son application aux affaires.              |    |
| Etat de la famille Royale.                 | 3  |
| Le Roi confirme à son frere Philippe la Do | -  |
| nation du Duché de Bourgogne. 3            | 5  |
| Il retire le Domaine aliené,               | 7  |
| Il réunit à la Couronne l'Hôtel de Sait    |    |
| Paul. Il juge le procès touchant le Comi   | é  |
| d'Eu. 4                                    | 0  |
| Le Duc & la Duchesse de Bourbon vienner    | ıt |
| à la Cour.                                 | E  |
| Le Roi charge le Duc de Bourgogne de fair  | е  |
| la guerre aux pillars & aux Navarrois.     |    |
| Le Duc de Bourgogne prend la Ville de      | a  |
|                                            | 4  |
| Guerres en Bretagne.                       | 5  |
| Treve.                                     |    |
| Traité de Paix rompu.                      |    |
|                                            | 2  |
|                                            | 7  |
|                                            | 5  |
| Le Roi se trouve à l'ouverture du Parle    |    |
|                                            | I  |
| 1365.                                      |    |
|                                            | ie |
|                                            | 2  |
|                                            | 7  |
|                                            | 9  |
|                                            | u  |
|                                            | 9  |
| 1366.                                      |    |
|                                            | £  |
|                                            | 2  |
| Y                                          |    |

| 506 SOMMAIRES.                                                       |      |
|----------------------------------------------------------------------|------|
| Il vient à Paris faire hommage au Roi                                | de   |
| fon Duché.                                                           | 82   |
| Le Roi de Navarre fait sa Paix avec                                  | la   |
|                                                                      | 85   |
| Roi.                                                                 |      |
|                                                                      | eft  |
| mis en liberté.                                                      | 88   |
| La Reine accouche d'une fille.                                       | 90   |
| Transaction avec le Duc d'Orleans pour                               | fon  |
| annanage.                                                            | 91   |
| Le Roi accorde des Privileges à l'Universit                          | té.  |
| 91.                                                                  |      |
| Ordonnance du Roi sur les habits.                                    |      |
| Sedition à Tournai.                                                  | 93   |
| Malandrins ou grandes Compagnies.                                    | 94   |
| Courses de l'Archipretre.                                            | 96   |
| Assemblée à Avignon.                                                 | 97   |
| L'Empereur couronné Roi d'Arles.                                     | 101  |
| L'Empereur Couronne de Chypre                                        |      |
| Expedition du Roi de Chypre.<br>Bertrand du Guesclin mene en Espagne | 100  |
| Bertrand du Guelchii inche en Espagne                                | 102  |
| grandes Compagnies.                                                  | 102  |
| Elles passent à la vue d'Avignon, & o                                | DI1- |
| gent le Pape à leur donner de l'argent.                              | 107  |
| Du Cuelclin en fait la revue aupres de 1                             | ou-  |
| · louse, & leur déclare le dessein du Roi.                           | 109  |
| LIVRE SECOND.                                                        | ×    |

Tat des Espagnes quand du Guesclin y Commencement du Regne de Dom Pedro le Cruel.

Son mariage avecila Princesse de Bourbon.

Il fait massacre deux de ses freres, & empoisonne sa femme.

| SOMMAIRES. 507                                 |
|------------------------------------------------|
| Il tue de sa main en trahison le Roi de Gre-   |
| nade.                                          |
| Ligue entre les Rois d'Aragon & de Navarre     |
| en faveur du Comte de Traftamare.              |
| Du Guesclin passe les Pyrenées, & entre en     |
| Aragon avec les Troupes.                       |
| Dom Henri Comte de Trastamare est pro-         |
| clame Koi de Cattille & s'empare en            |
| trois mois de tout le Royaume.                 |
| Dom Pedro s'enfuit en Portugal & de 13 en      |
| Galice, où il s'embarque avec ses Enfans       |
| & ion il relor.                                |
| Le Roi Dom Henri fait reconnoître fon file     |
| ainé heritier du Royaume de Castille, 126      |
| Le Prince Lionnel cinquieme fils du Roi        |
| d'Angleterre arrive à Paris.                   |
| 1 3 6 8.                                       |
| Mort du Maréchal de Boucicaut. 140             |
| Le Roi fait Sancerre & Blainville Maréchaux    |
| de France.                                     |
| La Reine accouche d'un garçon. 142             |
| Cerémonies de son Bapteme.                     |
| L'Evêque d'Amiens est suit Cardinal, &         |
| premier Ministre.                              |
| Dom Pedro le Cruel aborde à Bayonne, rac       |
| Le Prince de Galles lui accorde sa protection. |
| Portrait du Prince de Galles.                  |
| Il se resout à la guerre de Castille.          |
| Infidelités du Roi de Navarre.                 |
| Le Roi Dom Henri tonge à se défendre.          |
| Le Roi de Navarre se fait enlever.             |
| Le Prince de Galles entre en Castille.         |
| Eataille de Navarrette.                        |
| Dom Henri est défait, & se sauve en France.    |
| Yij                                            |
|                                                |

| 508 SOMMAIRES.                              |      |
|---------------------------------------------|------|
| Dom Pedro remonte sur le Trône.             |      |
| Le Prince de Galles malade & méconte        | nt   |
|                                             | 75   |
| Justice du Roi, qui fait perdre un procès   |      |
|                                             | 76   |
| Un Archidiacre excommunie Dom Ped           |      |
|                                             | 78   |
|                                             |      |
| Dom Henri retourne en Espagne à la te       | 82   |
|                                             | 82   |
| Prend Burgos.                               |      |
| Affiege Tolede.                             | 1    |
| Dom Pedro assiege Cordouë, & en leve fiege. |      |
| Bertrand du Guesclin sort de prison. 1      | 88   |
| Il vient trouver le Roi à Paris.            |      |
| Sagesse du Roi.                             |      |
| Il prévoit la guerre.                       |      |
| Il envoie du Guesclin avec des troupes &    | de.  |
| l'argent au secours de Dom Henri.           |      |
| Du Guesclin repasse en Castille.            |      |
| 1369.                                       |      |
|                                             | 95   |
|                                             | 97   |
| Dom Henri Roi paisible de Castille.         | - •, |
| Il envoie des présens au Roi & au Duc d'A   | n-   |
| iou.                                        |      |
| Il donne à Bertrand du Guesclin le Duc      | hé   |
| de Molines.                                 | _    |
| Il fait la Paix avec les Rois de Portugal,  | de   |
| Neverte & d'Aragon.                         | 2.0  |
|                                             |      |

Com

Ils En C Le

L

L ( I I I I

### LIVRE TROISIE'ME.

E Prince de Galles met de grands impôts sur les Gascons. page 203

Ils s'en plaignent inutilement.

Enfin ils en portent leurs plaintes au Roi; comme au legitime Souverain de Guienne.

Le Roi examine l'affaire dans son Conseil, reçoit leur appel, & le fait signifier au Prince de Galles.

Le Duché de Guienne confisqué, & réuni à la Couronne.

Le Roi déclare la guerre au Roi d'Angleterre. 216

On s'y prépare de part & d'autre.

Pieté du Roi. 220 Hostilités.

Mort de Chandos Capitaine Anglois, Connétable de Guienne. 225

La Duchesse Douairiere de Bourbon est prife prisonniere par les Anglois, qui l'échangent avec un de leurs Chevaliers.226

Le Duc de Bourgogne épouse l'Heritiere de Flandres. 233

Justification du Roi.

Le Roi veut faire passer une Armée en Angleterre. 236

Le Duc de Lancastre descend à Calais, & fait des courses en Artois.

Etats Généraux de France, grandes impositions. 236

Y iij

#### 10 SOMMAIRES.

Le Roi leve des Troupes nombreuses, & donne à ses freres; la conduite de ses Armées.

Sa prudence & fa prévoyance.

Il fait baur les tours de la Bastille, le Pont saint Michel, le petit-Pont, & le Petit Châtelet.

1370.

Le Duc de Breragne accusé d'intelligence avec le Roi d'Angleterre, envoie des Ambassadeurs au Roi l'assurer de sa sidelité.

Robert de Fiennes remet entre les mains du Roi l'épée de Connétable. 246

Le Roi songe à la donner à Bertrand du Guesclin.

It lui mande en Castille de le venir trouver incessamment.

Berfrand obént; mais avant que de partir ils figne un Traité de ligue offensive & défensive entre le Roi & le Roi de Castille. 248

H'repasse en France, accommode le Comte de Foix & le Comte d'Armagnac, prend en chemin faisant Moissac, Agen & Limores.

Le Roi d'Angleterre envoie Robert Knolles en Picardie avec une groffe Armée, qui traverle la France & vient jusqu'aux portes de Paris. 252 Il offre la bataille, qui n'est point acceptée.

Le Roi fonde les Celeftins de Paris, & ceux de Mante. 253

Du Guesclin arrive à Paris, & y reçoit l'épée

ŧе

Ь

le:

For

Le

M

à A

| SOMMAIRES.                            | 511       |
|---------------------------------------|-----------|
| de Connétable.                        | 257       |
| Il fuit avec peu de Troupes l'Armée   | de Ro-    |
| bert Knolles, l'attaque dans des q    | quarriers |
| fenarés . & la fait diffiper.         | 262       |
| Le Maréchal d'Angleterre est pris pri | fonnier.  |
| Fondation de la Sainte Chapelle       | de Vin-   |
| connec                                | 266       |
| Le Roi fait payer aux Ecclesiasti     | iques les |
| droits d'amortissemens.               | 267       |
| arous d'amortmente                    | -/-       |

Mort du Pape Urbain V.
Election de Gregoire XI, qui en donne part
au Roi.

Le Connétable licencie ses Troupes, & fait payer les Chevaliers de sa Maison. 270

Il revient à Paris.

Ses entretiens avec le Roi sur les moyens de trouver de l'argent sans charger le peuple. Reglemens pour les Troupes.

Le Roi achete le Comté d'Auxerre.

Le Roi achete le Comté d'Auxerre.

Le Roi accouche d'un fecond fils, le Comté d'un fecond fils.

La Reine accouche d'un fecond fils, le Connétable en est le parain. 277 Traité avec le Roi de Navarre, par lequel

le Roi lui cede Montpellier

Traité avec le Roi d'Ecosse, le Roi sorme la
Compagnie de la Garde Ecossosie.

Le Roi donne une Déclaration pour empêcher les guerres entre particuliers, & une autre en faveur des Bourgeois de Paris.

Le Cardinal de Beauvais fait l'ouverture du Parlement, & se démet de la Charge de Chancelier.

Guillaume de Dormans est fait Chancelier, le Y iiij

### 512 SOMMAIRES.

Roi lui donne une pension de deux mille francs.

Démelés du Roi avec les Evêques.

Il fonde des Messes à saint Denis.

Le Roi fait un compte général avec le Connêtable. 291

Le Prince de Galles affiege & prend Limoges d'affaut. 295

Le Roi accorde de grands Privileges au Chapitre de Limoges. Le Prince de Galles repasse en Angleterre.

298 Le Duc de Lancastre épouse la fille aînée du

Roi Dom Pedro, & prend la qualité de Roi de Cafille.

Le Roi de Castille envoye quarante Vaisseaux au secours de Roi.

Combat naval fort opiniâtré.

Les Anglois sont défaits, & le Comte de Pembroc pris prisonnier.

Il est mené en Espagne, & offre cent mille francs pour sa rancon,

Le Roi de Castille le donne à du Guesclin, qui lui rend le Duché de Molines.

Pembroc arrive en France, & y meurt; le Connétable perd le prix de sa rançon. Le Roi lui en fait donner cinquante-quatre

mille francs.
Le Connetable prend Montcontour, Vivon-

ne, Mortemart, &c. & affiege Thouars.
305
Le Duc de Berri prend la Ville de Sainte

Le Duc de Berri prend la Ville de Sainte : Severe en Limousin. Le

Le (

Lal

Le

Gra

Pr.

Le

Le

50 M M A I R E S. 513 Le Captal de Buch est pris prisonnier par le

Prince Juain de Galles.

Le Captal meurt en prison cinq ans après. Le Connétable se rend Maître de Poitiers & de Fontenai-le Comte.

La Rochelle lui apporte les clefs.

La Roci fait payer aux Juifs de groffes taxés, Grands préparatifs de guerre du Roi d'Angleterre, qui n'aboutillent à rien ; il fait déclarer Richard fon petit fils heritier prefomptif de la Couronne d'Angleterre. 315 Prife de Thours.

Le Connêtable prend par force le Château de Chifai & la Ville de Niort par strata-

gême.

Le Roi donne le Comté de Poitou au Duc de Berri-

Le Duc de Bretagne refuse de servir le Roi contre le Roi d'Angleterre.

Les Villes de Bretagne se révoltent contre leur Duc, la Duchesse de Bretagne est prise prisonnière & relachée.

Le Duc se sauve en Angleterre.

Le Connétable prend Hennebond, fon courage & sa bonté. 329 Il assiege Brest, leve le siege & revient à

Paris. 330

Olivier de Clifson affiege Derval & leve le fiege.

Mort du Chancelier Guillaume de Dormans.

Le Roi redonne les Sceaux par commissionau Cardinal de Beauvais.

Y

| La manuere de vie du Roi.                     | 33         |
|-----------------------------------------------|------------|
| T 100 T AV 40 D .                             |            |
| LIVRE QUATRI                                  | EME.       |
| 1 3 7 3.                                      |            |
| T E Duc de Lancastre arrive à                 | Calais ave |
| une grosse Armée.                             | 33         |
| Le Duc de Bretagne écrit au Roi               | & lui en   |
| voye déclarer la guerre.                      | 340        |
| Les Anglois traversent la France              |            |
| de Bourgogne & le Connétable                  |            |
| avec de la Cavalerie, & les fon               |            |
| Le Duc de Lancastre arrive à Bor              |            |
| fix mille hommes de quarante                  | mille,qu'i |
| evoit en abordant à Calais.                   |            |
| Mort de Guillaume de Seris Pres               |            |
| dent de Paris, le Roi donne fa                | charge :   |
| Pierre d'Orgemont.                            |            |
| Mort du Cardinal de Beauvais.                 | 34         |
| Election du Chancelier de France              |            |
| ment au Roi.                                  | . 34       |
| L'Eveque d'Amiens est fait Pre                |            |
| niftre.                                       | 34         |
| Maladies inconnues, Danse de S<br>des ardens. |            |
| Arnaud de Corbie est élû Premier              | D-(C)      |
| du Parlement.                                 |            |
|                                               | 35         |
| Le Pape moyenne une Trève entr                | . 1a. 1a   |
|                                               | e tes dem  |
| Rois                                          | 35         |

D L L P Guerre en Bretagne, le Duc y revient & repasse en Angleterre. Le Roi aime les Gens de Lettres, amasse une grande Biblioteque. 358 Déclaration sur la Majorité des Rois enregsittrée au Parlement. Tutelle du Dauphin & pour la Regence du Royaume, 168

Lettres Patentes pour la Tutelle du Dauphin & pour la Regence du Royaume. 368 Le Roi fait fon Testament. 369 Procès entre le Duc de Berri & les Habitan d'Auxerre. 372

Le Duc de Berri remet au Roi les Comtés de Saintonge & d'Angoumois.

#### 1375.

Mort de Philippe Duc d'Orleans oncle du Rois - 373 Tréve rénouvellée entre la France & l'Angleterre.

Le Roi donne de grandes Terres au Connê-

#### 1376.

Mort du Prince de Galles, fon éloge, fon fils Richard déclaré héritier de la Couronne d'Angleterre.

Le Roi fait publier une Amnistie générale.

Le Pape Gregoire XI.seporte le Saint Siege à Rome.

383
Tréve renouvellée.

#### 1 3 7 7 .

Mort d'Edouard Roi d'Angleterre, Etat de Y vj

### 516 SOMMAIRES.

fa famille.

Couronnement du Prince Richard.
La guerre recommence, les François font des descentes en Angleterre.

José Le Roi met cinq Armées sur pied, ses Conquiere.

quêtes.

Diversion faite par les Ecossois.

Le Roi met d'accord les Comtes de Foix & d'Armagnac. 395 Le Connétable du Guesclin donne au Duc d'Anjou la Terre de Cacham. 397

L'Empereur Charles I V. arrive en France, fon entrée à Paris, le Roi lui fait des prefens, il en fait au Dauphin.

### LIVRE CINQUIEME.

1378.

Mort de la Reine Jeanne de Bourbon.

426
Mort de la Reine Jeanne d'Evreux.
428
Fondation du College de Maitre Gervais.
430
Le Roi de Navarre veut faire empoilonner.
1e Roi, Jacques de la Rüe fon Chambellan est écartelé; le Prince de Navarre-est arrêté, le Roi s'empare d'Evreux.
Le Roi de Castille fait la guerre en Navarre.
437
Le Roi de Castille fait la guerre en Navarre.
438
Sedition à Montpellier, le Duc d'Anjou es

SOMMAIRES. 517 punit les Habitans. 440

Le Roi lui ôte le Gouvernement de Languedoc & le donne au Comte de Foix. 443. Mort du Pape Gregoire XI. Election d'Urbain VI. Caufe du Schifme. Les Cardinaux

bain VI. Caufe du Schifme. Les Cardinaux élifent Clement VII. Les Princes Chrétiens se divisent en deux partis, la France reconnoît Clement, & ensuite la Castelle en sait autant. 445

Revolte des Gantois contre le Comte de Flandres. 457

137'9.

Le Duché de Bretagne est réuni à la Couronne. 459 Les Bretons rappellent leur Duc. 464

La Duchesse Jeanne est accuse d'intelligence avec le Duc de Bretagne. 466

1380.

Le Roi figne avec lui un Traitté, qui n'est point executé. Le Roi donne des pensions à des Princes Allemans. 472

Le Duc de Bourbon fait hommage au Roidu Comté de Clermont en Beauvoifis. 474 Le Roi figne une ligue offenfive & deffenfive avec le Roide Caftille.

Le Roi fait faire un Inventaire de ses pierreries & de ses meubles.

Le Connétable du Guesclin va en Guienne faire la guerre aux Anglois, assiege Château-neus de Randan, & meurt de maladie devant la Place. Les Assegez portent les cless de leur Ville aux pieds du mort. Le

## E18 SOMMAIRES

Roi le fait enterrer à faint Denis. 481
La guerre continue en Bretagne, le Comte de Bukingham descend à Calais avec une Armée, traverse la Champagne, la Bourgogne, la Beauce & le Maine. 487
La Reine Jeanne de Naples adopte le Duc d'Anjou. 491
Le Roi tombe malade, ses dispositions chrétiennes, ses dernieres paroles, sa mort. 492

Fin des Sommaires.

## EXTRAIT D'UN MANUSCRIT De la Bibliotheque du Roi.

## Cotté 8356.

Est l'Inventoire général du Roi Charles le Quint de tous les Joyaulx, qu'il avoit au jour qu'il fur commencé, tant d'or comme d'argent , c'est assavoir , Couronnes , Chappeaulx, Vaisselle, Joyauls d'Eglise & autres choses garnies de pierrerie, & aussi Joyaulx, Vaisselle d'or & d'argent de pleine façon estans es Chasteaulx, Hostels & Oratoires dudit Seigneur tant en ses Chasteaulx de Meleun fur Seyne , du Boys de Vincennes, du Louvre, de saint Germain en Laye, de ses Hostels de faint Pol à Paris, de Beauté fur Marne & autre part, & aussi des Joyaulx & Vaisselle qui sont continuellement portez avecques lui & avecques ce de toutes les Chappelles, Chambres de brodeure & tapisserie dudit Seigneur , lequel Inventoire a esté commencé à faire par ledit Seigneur le xx1. jour de Janvier l'an mil troys cents foixante dix-neuf, & continué aux jours ensuivants en la presence de noble-homme Messire Philippe de Savoify Chevalier, Pierre de Seilenay Chambellan, Gilles Malet, Jehan de Vaudetar, Gabriel Fatinant Varlez de Chambre, Maître Jehan Crete Conseiller dudit Seigneur. Et veut & ordonna icelui Seigneur que les personnes, qui ont & auront la garde desdits Joyaulx ayent chacun endroit foi la charge de ce qui baillé leur en sera en garde, selon l'Inventoire particulier de chacun des lieux-dessudits, lequel fera configné de la main dudit Seigneur. Et avecques ce ordonna ledit Seigneur que ledit Inventoire fut & foit tripple, dont l'un demeurerapar devers lui en ses coffres & fermera à clef, laquelle il mettra par devers foy. Le second sera mis en coffre fermant à deux elefs en la Chambre des Comptes, lesquelles. cless seront gardées par telles personnes comment il plaira au Roi à

ya en un too

il

ď

n

ordener, & le tiers sera devisé par parties selon les licux où lesdits Joyaulx seront mis, afin que ceux, qui en auront la garde, ayent chacun un livre où sera contenu & declaré tout ce dont ils auront la charge, si comme plus à plein est contenu cydessous en chacun chapitre.

> JOYAULX D'OR garnis de pierrerie.

Couronnes & Cercles d'or.

V INGT Couronnes d'or garnies de dyamans, rubis, faphirs, emeraudes, perles, &c. fçavoir.

La très-grande, très-belle & la meilleure Couronne du Roi, laquelle il a fait faire, en laquelle a quatre grands florons & quatre petits garnis de pierrerie, & en chacun des grands florons: c'est à sqavoir ou maistre Floron endroit le chapel a un très grand ballai carré, & à costé deux grands saphirs, & aux quatre coins dudit ballai carré a en chacun unetrès-grosse perle & très-gros, dyamant, &c.

## Dix Cercles d'or, sçavoir.

Le grand Cercle d'or, qui fut à la Reine Jehanne de Bourbon, ou quel a sept assiettes garnies de dyamants, ballais, saphirs & troches de perles, c'est a sçavoir 23. ballais, 16. saphirs, 60. dyamants, & 116. perles & les bastons dudit Cercle a sept ballais, sept saphirs & quatorze dyamants pesans cinq marcs, deux onces d'or, &c.

## Dix Chappels d'ar, sçavoir

Un Chappel à vingt saphirs, dix balais, dix emeraudes, & vingt troches en chacune quatre & trois perles, & L.x.x. perles pesant un marc d'or, quatre onces, dix estellins, &c.

Un Frontier garni d'or , ou quel a douze balais, quarente quatre grosses perles & trois dyamans, lequel fut à la Reine Jehanne de Bourbon pesant sept onces, &c.

Une Coeffe garnie de grosses perles, de saphirs & de doublais vermeulx & a ou frontier douze troches de perles chacune de quatre groffes perles, & ou milieu de la troche ung dyamant plat, & avecques ce oudit frontier a fept faphirs, fix balais garnis chacun de deux dyamans aux deux coftés pefant deux marcs fix onces,

Item cent pieces de doublais vermeulx.

Item vIII. \*\* troches de perles affifes chacune en deux pivots d'or.

Item, 1111xx 1x. tuyaux d'or.

Quatorze Ceintures d'or sçavoir. Un demi ceint d'or, qui fut de Madame Marie de France padis fille du Roi, ou il ya cent quarente sept perles, huit saphirs, deux balais pefant un marc trois onces, &c.

Cinq Attaches d'or garnies de

pierrerie, sçavoir.

Une Attache d'or, qui fut à la Reine Jehanne de Bourbon garnie de fept balois & sept emeraudes, & y a treize troches de perles; & en chacune troche quatre grosses perles & ung dyamant ou milieu, & son assisse sur un bastonet armoyé de France, pesant quatre onces.

#### Boutonnieures.

Unze paires de Boutonnieures ; c'est a sçavoir neuf paires pour manteaux & deux paires pour châpes ; dont l'une boutonnieure pour châpe a cinquante boutons, chacun bouton d'un gland d'or & de trois perles.

Item quatre boutons chacun de six grosses perles & un saphir ou milieu. Quarente cinq boutons de perles,

de rubis, & de dyamans.

Seintures d'or pour le Corps du Roi; dix, sçavoir.

Une Seinture d'or a pierrerie sur un orfrois d'or traità cinquante six clouds de deux façons, c'est à sqavoir en l'un-a quatre perles & un balai, & en l'autre deux dyamans & une perle, & y faut un balai & en la bouche six perles & un saphir, & ou mordant un saphir, deux balais & sept perles pesant a tout le tissu deux marcs once & demie, &c.

# Fermaux & fleurs-de lis d'or 25. à sçavoir

Une Fleut-de-lis d'or en maniere de fermail garnie de pierrerie, c'est à sçavoir de seize balais, treize esmeraudes, & vingt-quatre perles est-maillées au dos d'esmail de plate, & poise deux marcs demie once.

JOYAUX D'OR D'EGLISE, Croix, Images, Reliquaires, Calices, Burettes, Porte-Paix, Encensiers, Navettes, Clochettes, Boettes a pain a chanter, Earbenosstiers, Aspergeoirs d'or, &c.

Croix d'or 25. à sçavoir.

La Croix des vendredis d'or garnie de rubis, saphirs, emeraudes & perles des deux cotés neuf marcs sept onces d'or, le pied est d'argent & pese vingt-trois marcs, trois onces, &cc.

Images d'or dix, à sçavoir Une Image de la sainte Vierge teme garni de perles, l'Image pese treize marcs d'or, & l'entablement pese

vingt fept marcs d'argent.

Item, un saint Denis, qui tient son Chef entre ses mains, la Mitre, le Collier & le Pallium sont garnis de pierrerie, il est sur un pied d'argent, l'Image pese six marcs, deux onces d'or, huit marcs quatre onces d'argent.

Item, un saint Michel garni de pierrerie, pesant douzemarcs d'or, deux onces, cinq estellins, & le Tabernacle de trente-deux marcs d'ar-

gent.

Item, une Image d'or de Notre Seigneur Jesus-Christ, qui est accompagné de saint Denis, de saint Charles, de saint Louis Roi de France, & de saint Louis de Marseille. Les Images sont d'or, le Diadéme de Notre Seigneur est garni de pierreries. L'Image pese quatorze marcs d'or, vingt marcs d'argent.

Reliquaires d'or 15. à sçavoir Un Reliquaire en façon d'une gi. pe

ga de fit i gen

> Ca Re

Joy

ve

V

mef à porter le Corps de Notre Seigneur que deux Anges soutiennent pese neuf marcs sept onces d'or.

Item, un grand Reliquaire d'or garni de pierreries, plein de Reliques de faint Germain des Prez; le Roi y fit faire un grand entablement d'argent, pele vingt marcs d'or & vingtneuf marcs d'argent, &c,

Item, plus de cent pieces d'or ; Casseres, Bouteilles, Boëtes, petits Reliquaires d'or garnis de pierreries,

Joyaux d'or d'Eglise sans pierreries,

Trente-deux Calices,
Trente-deux Burettes,
Trente-deux Porte-Paix,
Trente-deux Encensiers & Na-

yettes.
Trente-quatre Clochettes.
Trente-quatre Eaubenoistiers.
Trente-quatre Aspergeoirs.

VAISSELLE D'OR avec des Pierreries.

Coupes d'or.

La Coupe de Charlemagne enris

chie de saphirs, pese cinq marcs cinq onces & demie d'or, &c.

## Hanaps,

Un Hanap d'or fur un trépied gatni de perles, de rubis & d'emeraudes
pele fix marcs fix onces, &c.
Trente-lept gobelets.
Quarente aigueres.
Quarente flaçons,
Quarente-cinq falieres
Quarente-cinq falieres
Quarente-cinq drageoirs
Quarente-trois ceuilleres
& fourchettes.

## Y A I S S E L L E D'O R ;

## Nefs & Bacquets.

La grande Nef d'or à deux Angels fur les deux bouts à quatre Ecusions émaillez de France, dont les deux font à trois fleurs de lis, & les autres femez de fleurs de lis, & fix lions d'or qui qui la soutiennent, pese cinquantel trois marcs quatre onces d'or.

Item, une petite Nef d'or pleine, à deux serpens aux deux bouts, semée d'esmaux de France, pese trente & un marcs d'or.

Item, une autre nef d'or toute pleine, assisé sur quatre lions, pese trente-neuf marcs une once d'or.

Item, la grande Nef du Roi, que la Ville de Paris lui donna, toute pleine, pefant cent vingt-cinq marcs d'or.

Item, un bacquet d'or lequel est foutenu de quatre Seraines, pesant vingt-cinq marcs une once d'or, &c.,

### Flacons d'or.

Deux flacons d'or tout pleins, & ou milieu à trois fleurs de lis & une couronne entevée, & deux buffes enlevés à quoi l'ance pend, & pefent quarente-fix marcs fept onces trois eftellins d'or, &c.

## Estamies d'or.

Six Estamoies d'or emaillés avec

pn couvescle pesant cent soixante &

dix sept marcs d'or, &c.

Douze Justes d'or rondes aux Armes de France pesant cent vingt sept marcs, fix onces, cinq estellins d'or.

Item fix bien grands Justes d'or toutes pleines a un esmail rond de France pefant cent vingt - huit marcs d'or.

Deux Idres d'or a mettre eaue ou y a ou milieu la teste d'un Lion sur le rond & y a en chacun coté un homme fauvage qui porte lance & fix esmaux de France ou pied desfous & où milieu un esmail à Image, pesant quarente-deux marcs une once d'or.

Une quarte d'or semée d'esmaux aux Armes de France & d'Angleterre, pefant six marcs six onces d'or,

&c.

Pots , Pintes , Chopines , Brots & Ampoules d'or.

Un pot carré semé d'esmaux de France, pelant fept marcs quatre onces d'or , &c. 1 41 %

### Pots à Aumosne d'or.

Un grand Pot à Aumosnes à deux ances de deux Lions à quatre Ecussons de France pesant trente six marcs cinq onces d'or, &c.

## Coupes d'or & leurs Aigueres.

La Coupe de saint Louis avec son Aiguere pleine sans esmaux pesant sept marcs six onces.

La Coupe du Roi Dagobert pesant

quatre marcs, &c. Vingt hanaps

quarente tasses

dix-neuf goubelets
douze Aigueres despareillées
huit drageoirs

## Baffins d'or 25.

Deux bassins d'or a laver semés de petits Ecussons de France sur le bord, pesant dix-neus marcs, &c.

Trente six grands Plats d'or tout pleins d'une façon, pesant deux cents vingt-fept marcs quatre onces.

Une douzaine de grands Plats d'or de celle de même façon pesant

foixante & douze marcs.

Trente six plats d'or a fruit tout pleins, poinconnés'fur les bords, pefant cinquante-fix marcs une once. fix douzaines d'écuelles d'or de pleine façon , pesant deux écus dix-sept marcs, cinq once.

## Chandeliers ou Mestiers d'or.

Deux Chandelier d'or appellés Mestiers, & y a oupré quatre Ecusfons de France, lesquels donna Monsieur de Chevreuse aux Estrennes de l'an ccc. LXXIX. pesant dix - huit marcs deux onces seize estellins d'or.

Douze autre Chandeliers d'or, dont le poids n'est pas marqué.

Salieres d'or.

La grand' Saliere d'or à façon d'une Nef que la Ville de Paris donna au Roi, & est pareille à la grant Nef dont cy-dessus est faite mention , pefant quinze marcs fix onces.

Dix autres Salieres d'or. Trente Ceuilleres d'or. AUTRE INVENTOIRE des Joyaux du Roi, c'est a sçavoir Fermaux, Annaux, & autres chofes estant és Costres que le Roi fait porter continuellement avecques soi, dont il porte la cles, fait à Melun par ledit Seigneur en sa personne le 23, 24, & 25, jour de Janvier mil coc. Lxxix.

#### Anneaux d'or.

Uarente rubis, a sçavoir Un gros ruby de grand prix, sur le long qui tient de couleur violette, & sur du Roi de Chypre, &c.

## Dyamans.

Un Annel où il y a un très-gros & fin Dyamant bien carré, & font deuxfleurs de lis taillés fur la verge.

Item, un autre Annel où y a un gros Dyamant, & n'est pas de bonne eaue ne trop sin, & sur au Roi Jean Pere du Roi.

Item, l'Annel des Vendredis, lequel est vieille, & y est la Croix dou. Z iii

134

ble noire de chacun costé, où y a un Crucisix d'un Camayeu de saint Jean & N. Dame, & deux Angels sur les deux bras de la Croix, & le porte le Roi continuellement les Vendredis.

## Bagues.

Neuf Saphirs. Vint Esmeraudes. Une Turcoise.

## Signets du Roy ou Cachet s.

Le Signet du Roi, qui est de la teste d'un Roi sans barbe, & est d'un sin rubi d'Orient, & est celui dequoi le Roi scelle les lettres, qu'il escrit de sa main, &c.

Un petit Coffre plein de pierreries hors d'œuvre, a sçavoir Saphirs,

rubis, &c.

Un autre petit coffret ou est un Agnus Dei garni d'or ou est écrit l'Evangile saint Jehan aux armes de la Reine Jehanne de Bourbon.

Une Croix d'or appelléela Croix de Rhodes,& est garniede dix-sept rubis d'Orient, de feize dyamans & de dixfept groffes perles, & est l'envors esmaillé des Armes de France, & au bout dessous escu ou quel y a un Dauphin.

Y'a douplus tableaux, fermaux, bourses, estuys, &c. Et quelques

ouvrages d'Ambre.

Item, une Croix neelée de fleurs de lis d'or.

Item, deux Patenottes ou Chapelets de Perles & de Saphirs.

Item, une Pierre appellée la Pierre fainte, qui aide aux femmes a avoir enfant, laquelle eft enchaffée en or, & y font quatre perles, fix efineraudes, deux rubis & du dos y a un Escu de France.

Item, la Pierre qui guerit de la goute, en laquelle est entaillé un Roi & lettres en Ebrieu d'un costé & d'autre, laquelle est assise en or.

Un autre petit Coffre où sont les pierreries, qui furent de la Reine Jehanne de Bourbon, a sçavoir, Dyamans, Saphirs, Rubis, Esmeraudes, Anneaux, Images d'or, Miroirs, &c.

539

Item, un grand Bible en François en 2. volumes, que le Roi Charles portoit toujours avec lui.

Item, quarente Camahieux.

'AUTRE INVENTOIRE des Joyaulx du Roi.

## ARGENT.

## Joyaulx d'Eglise.

VIngt-neuf Croix d'argent, a sçavoir La grand Croix d'argent que Monseur d'Anjou donna au Roi, garnie pié & tout de camahieux, de saphirs, de perles, & de plusieurs autres pierreries, pesant cent trentecinq marcs, &c.

Quatre-vingt Images d'argent, tant

de N. Dame, que des Saints.

Item, la grand Châsse d'argent que le Roi sit faite, pesant cent quatorze marcs.

Reliquaires 30. a sçavoir.

Un Reliquaire d'argent doré à

façon de Chapelle que quatre Images soutiennent appellées les quatre Couronnes, & ya un pilier ou milieu affis sur un entablement d'argent plat & carré, & a dedans ledit Reliquaire le menton d'un Saint appellé saint Nycostrate, & le laissa au Roi le Cardinal de Beauvais en son Testament, pesant dix-huit marcs, & &c.

## Calices d'argent 15. a sçavoir

Le grand Calice d'argent esmaillé que l'Evêque de Paris donna au Roi, pesant vingt-cinq marcs quatre onces, &c.

Grand nombre de Burettes d'argent . Sonnettes , Boëttes , Porte-Paix , Encensiers , Navettes , Eaubenoistiers , Aspergeoirs , &c.

## Mitres 8. brodées de pierreries;

La grand Mirre que le Roi a fair faire garnie de balais, esmeraudes paphirs, dyamans & perles. &c.

## Crosses 3. a sçavoir

La Crosse que l'Archevêque de Sens donna au Roi, & est le Crosseron de perses & pierreries & dedans le couronnement N. Dame, pese trente & un marcs.

## Chappes, Chasubles, Tuniques, Dalmatiques, &c.

Une Chappe à Prelat de Camocas d'oultremer blanc brodée à Images de la Vie N. Dame, dont l'orfrois est fur champ d'or & Apotres & Angels, & est ledit orfrois garni de perles, & c. Neuf anneaux Pontificaux.

Y a douplus des tables d'Autel, des Chapelles blanches, vermeilles, de cendre, de vert, azurées, noires, &c.

Y a des draps d'or, d'argent & de veluau & de soye pour parer les Chapelles.

Y a Livres d'Eglise, Breviaires, Messels, &c.

Item le Sire de la Riviere donna

rubis & de perles, avec deux Angels d'argent. L'Image pese quinze marcs d'or & l'entablement trente-quatre marcs d'argent.

#### VAISSELLE D'ARGENT DORE'E: Nefs d'argent dorées vingt, a (çavoir

La grand Nef d'argent, qui fut du Roi Jehan, à deux Chasteaux aux deux bouts & à tournelles tout entour, pesant soixante & dix marcs, &c.

## Flacons d'argent dorés 25. a sçavoir

Deux très-grands Flaçons d'argent dorez à Images enlevées des neuf Preux, pefant cent quatre-vingt dixfept marcs.

Y a douplus une infinité de Barils d'argent, Estamoyes Justes, Pots, Pintes , Aigueres , Pots à aufmofnes, Coupes, Hanaps, Taffes, Goubelets, Drageoirs, &c.

Bassins d'argent dorez 50. a sçavoir.

Legrand Baffin d'argent blanc, où iont des Armes de France, pefant trente-cinq marcs, &c.

Un Bassin à Barbier d'argent doré, cizelé sur les bords à sleurs de lis, & pend à un annel, tout pesant quatorze marcs.

## Plats d'argent dorés.

Quatre douzaines de grands Plats, & fix douzaines de petits d'argent dorés,

Quatre grands Plats gouderonnés esmaillés, pesant chacun dix marcs.

Dix vieils Plats dorés à fruit, & à chacun sur le bord trois sleurs de lis fermées en maniete d'Ecusson, pefant neuf marcs six onces.

Dix-neuf douzaines d'Ecuelles d'argent doré. Six douzaines de chan-

deliers d'argent doré.

Vingt Salieres d'argent doré, a Içavoir la grand Saliere aux Armes de France & de l'Evêque de Noyon, & la donna ledit Evêque au Roi,pefant vingt-huit marcs, &c. Dix-huit Ceuilleres d'argent doré.

## Vaiffelle d'argent.

Quatre douzaines de très-grands.

Douze douzaines de petits. Vingt douzaines d'Escuelles. Cinq Bassins à barbes:

Y a douplus une infinité de Justes d'argent, d'Idres, Quattes, Pots Pintes, Aigueres, Coquemars, Pors à aumosnes, Hanaps, Tasses, Drageoirs, Bassins, Cauffoires, &c.

Y a douplus des Coupes, Pots, Pintes, Aigueres & Goubelers de christal, & des Joyaux d'argent, Châteaux, Sereines, Chevaux, &c.

#### AUTRE INVENTOIRE des Robes du Roy.

L ne voulut point qu'on invertoriast ses Robes ordinaires, parcequ'il les donnoit à ses Valets de Chambre.

## Robes.

Une Robe d'escarlatte vermeüille de six garnemens; c'est a sçavoir les cinq garnemens sourés d'ermines, & la cotte sengle, &c.

Un Mantel froncy d'une escarlatte rosée fourée d'ermines à trois boutons d'or, garnis de Miglias, &

à lettres en la pance.

Une Houpelande, un Mantel & un Chaperon de veluau vermeil cramoily fouré d'ermines, à trois boutons d'argent dorés de Muglias.

Un Surcot d'un drap de soye assuré changeant sur le vermeil fouré de menu vair, c'est a sçavoir houce, sur-

cot & chaperon.

Un surcot & un chaperon de Zaabys violet fouré de menu vair,&c.

# AUTRE INVENTOIRE ambres de tapisserie & parements.

Y A cinquante Chambres a sçavoir, Premierement une Chambre de veluau azurée a fleurs-de-lis garnie de Ciel, de dossier, de coulte pointe, de banquieres brodé, & de trois custodes de zatabys azuré avec deux gros carreaulx, ung autre long, six petits & un petit dossier a fleurs-de lis brodé.

Item, une Chambre de drap d'or consistant, &c.

Douze tappis de laditte Chambre. Item une Chambre que la Ville de Paris donna au Roi brodée sur cendal vermeuil a fermaux à roses & a perles ou ciel, ou dossier, & en la coulte pointe en cinq compas, qui y sont & font les Courtines de cendal vermeuil de bateure de mêmes la Chambre avec huit Carreaulx, desquels les deux sont longs & les autres six sont petits.

Sulles d'Angleterre, huit a sçavoir

Premierement une falle brodée d'azur & pourcelets blancs tenant trois pieces.

Item les deux draps d'or du facre

544

contenant l'un dix-huit aulnes de long & deux aulnes & demie de lé , & l'autre dix-huit aulnes de long & trols aulnes de lé.

Item une autre salle a arbres & a hommes sauvages brodée de blano & est de trois pieces:

Tapis ou tapisseries à Images 660 a sçavoir

Le grand Tappis de la Passion de N. Seigneur.

Le grand Tappis de la Vie saint Denis.

Le Tappis de la Vie faint Thefeus. Le Tappis de la Vie faint Grael. Le Tappis des fept pechés mortels. Le grand Tappis des neuf Preux. Le Tappis de la Reine d'Irlande.

Le Tappis de la Reine d'Irlande. Les deux Tapis de Godefroy de Bilhon.

Un Tapis blanc à fleuts de lis ; contenant huit aulnes & demie de long, & trois aulnes & un quarr de lé; Le grand Tappis des sept Sciences. Le Tappis de veluau de soixante & dix aulnes ; & c.

### Pavillons 30. a sçavoir.

Un Pavillon de broderie de France à quatre Evangelistes, & se tend à bastons à façon de voultes à courtines palées de vert & de violet hoyées d'or, &c.

Une Chaire à têtes de lions & d'aigles, & le siege de veluau azuré à

fleurs de lis , &c.

Y a encore l'Inventoire du Linge, les grosses Toiles étoient de Laon & de Compiégne, & les fines étoient

de Reims.

On fit aussi l'Inventoire des Meubles qui se trouverent à Melun à Saint Germain en Laie, à l'Hoctel de Saint Paul, au Louvre, au Chasteau du Bois de Vincennes, à Creil, à Beauté, & dans toutes ces Massions il se trouva dans l'Oratoire du Roi un petit Cossret de Pierreries & de Bijoux, sans compter un grand nombre de pieces de toutes sortes d'étosses, veluau, camelots vermeils, verdoyans, changeans, tannés brun couleur de cendre, &ce.

Extrair Traitté entre le Roi Charles Cinquiéme de la Ch. & Jean Roi de Castille. ptes C.D.

ptes C.D.

Est le traitté, instruction & accord faits à Paris le 4. jour de Février entre Bureau Sire de la Riviere Premier Chambellan du Roi de France, Arnaud de Corbie Premier President au Parlement , & Nicolas Braque Maître d'Hôtel dudit Roi de France Chevaliers, & Jean le Mercier Conseiller dudit Roi de France, pour & au nom d'icelui Roi de France, d'une part: & Messire Pierre Loup d'Ayala Chevalier & Bannicour du Roi de Castil. le & de Leon, & Messire Jean Alphonse Docteur en Loix & en Decret & Auditeur de l'Audiance du dit Roi de Castille, & ses Conseillers & Procureurs, ayant à ce plein pouvoir, si comme il est apparent par Lettres de procuration dudit Roi de Castille.

Sur le fait de l'Armée de la Mer qui se doit faire en la saison d'été prouchainement venant & de l'hiver

prouchain ensuivant.

Premierement se mettront sus presentement pour la saison d'été vint Galées, lesquelles serviront & s'avanceront de venir le plûtôt qu'ils pouront à la Rochelle, & là trouveront des Gens du Roi de France, qui diront aux Gens qui seront sur lesdittes Galées le Commandement & Ordonnance du Roi sur le fait de la guerre, & seront tenus les Gens desdittes Galées de faire guerre & porter dommage aux ennemis communs le plus qu'ils pouront; & par special est ordené, qu'ils fassent leur loyal pouvoir de détruite les Isles de With, Jarsi & Garnizi, & mettre tout en feu, tailler les arbres, & faire le plus grande destruction que faire se poura bounement.

Item, le Roi de Castille par cet accord se charge de faire armer bien & convenablement lesdittes vint Galées & icelles bien ordener de corps, d'apparaux, de Mariniers, d'Arbalétriers, Gens d'armes, armeures, vivres, & toutes autres choses à bien fournir & armer Galées. C'est a sçavoir chacune Galée de dix Hom-

mes d'armes, trente Arbalètriers; neuf-vingt Mariniers, un Patron, rois Comifires, fix Noguiers avec les autres Officiers qui appartiennent, pour le prix & la fomme de douze cens francs pour chacune Galée chacun mois, dont le Roi de France payera la moitié & le Roi de Caftille l'autre.

Item, pour le premier payement desdittes vint Galées, le Roi de France envoiera à Narbonne le payement de deux mois au premier jour de Mars pour dix Galées, pour caufe de sa portion, qui montent au prix de douze cens francs chacune Galée, pour les dits deux mois vinguatre mille francs, l'esquels seront baillés par le mandement & commandement du Roi de Castille, ou de ses Commis & Procureurs dessussités.

Item, leur fera compté leur fervice du jour qu'ils partiront des Ports, & quant à leur retour fera compté & payé en commun, felon ce que le Roi de Caftille & fon Confeil accorderont raisonnablement, & feront payés pour tant de temps comme ils serviront.

Item, envoyera le Roi de France à Harefleur le payement des autres deux mois, qui montera à vingrquatre mille francs, & feront tout prêts d'être baillés au Commandement & Ordonnance du Roi de Castille ou de ses Procureurs, sitôt que les Galées seront à Harefleur.

Item, femblablement le dernier payement se fera audit lieu de Harefleur, les quatre mois premiers desservis.

Item, le Roi mettra de ses Gens fur les Galées tels comme il lui plaira, pour avertir les Gens desdittes Galées & les conseiller à faire la meilleure & la plus proustable guerre que faire se poura.

Item, quant au profit & gain qui se gagnera par ladite Armée, ils seront partis par moitié par la forme & maniere qu'autrefois a été traité & accordé par les Gens du Roi de France & du Roi de Castille, lor.

220

que Messire Pierre Ferrant de Ve-

lasque feut par deçà.

Item, semblablement seront ordenés les Galées de Bannieres, Pannons & autres Enseignemens de
guerre, desquels sera la moitié des
Armes du Roi de France, & l'autre moitié des Armes du Roi de
Gastille, par telle maniere qu'en dix
desdittes Galées seront les Bannieres
du Roi de France en pouppe, &
celles du Roi de Gastille en prouë,
& és autres dix Galées seront les
Bannieres, Pannons & Enseignemens
dudit Roi de Castille en pouppe,
& celles du Roi de Castille en pouppe,
& celles du Roi de France en prouë,

Item, quant à l'Armée de l'hiver, il femble au Roi qu'il eft ires-expedient & profitable que l'Armée luz en la maniere & le plus efforcement que faire se poura, & sur ce parlera à Messire Loup d'Ayala, & parlera pleinement son intention; Et en outre envoiera tantôt ses Messagers par devers le Roi de Caftille pour l'y montrer tout son fait & état, & l'informer plainement & lui informé, fernner & accorder sur

le fait de laditte Armée, au cas que ces Meslages qui paravant y a envoyés n'auroient fermé & accordé. Toutes lesquelles choses dessussités et renuës & cacomplies au nom du Roi de France par les Confeillers desfus nommés & commis par lui à ce jurer, si comme il appartient par Lettres sur ce faites, lesquelles lesdits Messire Pierre Loup & Messire Auphonse ont devers eux, & desquelles la teneur s'ensuir.

HARLES par la grace de Dieu Roi de France: A tous ceux qui ces Lettres verront, Sălut. Savoir faifons, que comme nos amés & feaux Confeillers Bureau Sire de la Riviere notre Premier Chambellan, Jean de Vienne Sire de Roulans notre Admiral, Arnaud de Corbie Premier Prefident en notre Parlement, Nicolas Braque Maître de notre 'Hotel Chevaliers, & Jean le Mercier d'une part; Et Pierre Loup d'Ayala Chevalier & Banaicour de notre tres-cher le Roi de

55.2 Castille, & Messire Jean Alphonse Docteur en Loix & en Decrets, Audiceur de l'Audiance de notredit Frere & ses Conseillers d'autre part, ayent traitté & accordé ensemble comment & par quelle maniere Nous & icelui norre Frere ferons une Armée selon le contenu d'un Traité, accord & instruction faits entre eux , lequel accord & instruction est & doit être juré par nosdits Conseillers, & aussi par les Conseillers de notredit Frere dessus nommés, Nous, fous cette instruction & accord & le contenu d'iceux jurer en notre nom, tenir & acconfplir, confians à plain du sens; loyanté & bonne diligence de nosdits Conseillers, iceux & chacun d'iceux avons ordenés, commis & établis, ordenons, commettons & établissons pour jurer en notre nom & en notre ame, & fur les saintes Evangiles de Dieu, & par leur foi de tenir & accomplir tout le contenu en ladite instruction & accord de tout leur pouvoir; En tesmoin de ce, Nous avons fair mettre notre Scel

Scel à ces Lettres. Donné à Paris le premier jour de Fevrier, l'an de grace mil trois cens septante-neuf, & le seiziéme de notre Regne, Et semblablement sont jurées être tenues & accomplies les choses desfusdites, & chacune d'icelles au nom du Roi de Castille par ses Conseillers & Procureurs dessus nommés & commis par lui, & ayant pouvoir à ce comme dessus est dit ; Et se sont faits forts iceux Messire Jean de faire jurer à l'Amiral de Castille ou au Capitaine qui sera sur lesdittes, Galées, toutes les choses dessus écrittes, & chacune d'icelles, & les tenir & accomplir en tout son pouvoir. En temoin de ce lesdits Pierre & Jean Conseillers d'icelui Roi de Castille ont mis leurs Sceau en cette presente instruction & accord le quatriéme jour de Fevrier dessus dit, l'an de grace mil trois cens septante & neuf.



Ecrit de Charles le Mauvais Roi de Navarre qui promet au Roi Charles Cinquieme de lui être fidelle.

HARLES par la grace de Dieu Roi de Navarre & Comte d'Evreux, à tous ceux qui ces presentes Lettres verront & oyront, Salut. Comme Monsieur le Roi pour & en lieu des Villes & Châtellenies de Mente & Meulant & de la Comté de Longueville nous doive & soit tenu bailler & delivrer la Ville de Montpellier, tant la partie nouvelle que la partie antique, & austi la Rectorerie & le petit scel , & entierement toute la ditte Ville & Comté, la Baronnie; avec leurs devoirs, privileges, nobleffe; & toutes leurs appartenances quelconques, & nous en seront bailles & delivrés les Châteaux & Forteresses, oftes tous empéchemens s'aucuns en y a, à tenir les choses dessusdittes avec nos autres Terres que nous avons au Royaume de France, en une seule foi & hommage de Monfeigneus

455

le Roi en Pairie, & aussi no blement comme nous tenons lesdittes Terres de Mente, de Meulant, & de la Comté de Longueville, & comme nous tenons & devons tenir les autres terres que nous avons au Royaume de France ; lesquelles terres à nous baillées en lieu desdittes terres doivent être prifées, sçavoir s'ils valent autant ou plus ou moins comme valoient lesdittes terres de Mente, Meulant, & de Longueville; & s'il est trouvé par ladite prisée que moins valent, le surplus nous doit être parfait au plus près, & s'il est trouvé qu'ils valent plus, semblablement nous le devons parfaire. Et aussi nous doivent être baillés la terre de Secenon avec les autres Terres que le Roi Henri, pour lors Comte de Trastamare, tint & a tenues au Royaume de France, lefquelles Terres dudit Roi Henri nous devons tenir en gage, jusques à tant que ladite prisée soit faite des Terres à nous baillées, laquelle doit être faite dedans deux ans, après que la possession paisible aurons eû Aa ij

des Terres & choses qui nous dois vent être baillées, selon ce que & avec les autres choses peuvent plus plainement & plus clairement apparoir par les Lettres que nous avons de Monsieur le Roi sur ce faites. Scavoir faisons, que Nous qui desirons faire à Monsieur le Roi & faire son plaisir à notre pouvoir, Nous tenons pour content & par ce quittons & quitto clamons mondit Seigneur le Roi à perpetuité du droit que nous avons & pouvons avoir de reclamer lesdites Villes & Châteaux de Mente & de Meulant & en la Comté de Longueville, au cas toutefois que mondit Seigneur le Roi nous baillera 🤏 délivrera loyaument & de fait les choses dessus dites, & les nous garantira & défendra vers tous felon le contenu desdites Lettres; Et en outre promettons à mondit Seigneur le Roi de lui rendre les Terres dudit Roi Henri à Nous baillées en gage, au cas que par ladite prifée apparoitra que les autres Terres à Nous baillees, vaudront autant comme valent lesdites

lesdites Terres de Mente, de Meulant, & de la Comté de Longueville. Toutefois n'est pas notre intention que par ce present accord, ne chose qui s'en ensuive, aucune novation ou préjudice soit fait au Traité fait entre les Gens de Monsieur le Roi & les nôtres, faisant mention de ces choses approuvées par Nous à Pampelune au mois de Mai I'an mil trois cens soixante & cinq, ni à chose qui y soit contenue; mais voulons qu'ils demeurent en l'état qu'ils étoient avant la date de ces presentes. En témoin de ce, & que cela demeure ferme à toujours, Nous avons fait mettre notre Scel à icelles. Donné à Paris au mois de Juin, l'an de grace mil trois cens Toixante & onze.

FIN.



MG 2023060











